đe:

Man:

7.25.2

MILE.

4.4.4.3

300 30

- Au | 1 - 1

20 30 55

13\$

furous.

. .

• \*\*---

1000

- - Alli

SAMEDI 23 FÉVRIER 1991

FONDATEUR ; HUBERT BEUVE-MÉRY - DIRECTEUR : JACQUES LESOURNIE

Après l'acceptation par Bagdad d'une évacuation « inconditionnelle » du Koweït

# Les Occidentaux contestent plusieurs dispositions du plan de paix mis au point par M. Gorbatchev

### « Placer l'ennemi dans l'embarras »

QUARANTE-HUITIÈME ANNÉE - Nº 14332 - 8 F

### AIRE quelque chose pour placer les ennemis dans une situation embarrassante ou une situation embarrassante ou placer de la control de la c dans une impasse. » Cet objectif que M. Saddam Hussein s'assignait jeudi 21 février, dans son discours radiodiffusé, a été apparemment atteint quelques heures plus tard à Moscou par son émissaire, M. Tarek Aziz, Jugée inacceptable en l'état à Washington, « gravement insuffisante » à Londres et comme « un pas dans la bonne direction » à Paris, la réponse de Bagdad au plan de paix soviétique, sans pour autant diviser les alliés, les embarrasse

De fait, ce plan ne peut être ni rejeté en bloc ni accepté dans sa totalité par les principaux partenaires de la coalition anti-ira-kienne. D'un côté, il confirme l'accord déjà signifié le 15 février par Bagdad pour un retrait du Koweit, retrait qui se présente maintenant, du moins seion Moscou, comme e total et inconditionnel ». De l'autre, il comporte des résolutions des Nations unies, tions économiques avant la fin de ce retrait, dont la durée reste

d'ailleurs à précis l'AUTRE motif d'embarras Lest plus général. Il est clair que Saddam Hussein cherche non seulement à diviser la coalition, mais aussi à gagner du temps. Il l'a déjà fait en attendant le dernier moment pour répondre au plan de M. Gorbatchev; il poursuit en laissant à Moscou le soin d'annonces ses propres concessions et en amorçant un vaste processus de négociations indirectes par Sovié-

Or ce scénario paraît d'autant moins envisageable que le seul cessez-le-feu, sans parler du retrait, exige nombre d'accords techniques difficilement imaginables sans la participation directe des combattants. En outre, on peut compter sur le président irakien pour multiplier en cours de route les dérobades et les tricheries : personne au monde, pas même M. Gorbatchev, ne peut avoir confiance en la « parole » du dictateur de Bagdad.

CELA dit, ce dernier épisode renvoie la baile dans le camp occidental et pose à nou-veau le problème de l'offensive terrestre annoncée. Malgré les escarmouches musclées de ces dernières heures, celle-ci n'a pas commencé à grande échelle. c'est-à-dire sous la seule forme qui permettrait un effondrement de l'armée et du régime irakiens.

Or cet objectif, outre qu'il s'écarte des résolutions de l'ONU et n'est pas garanti, doit être mis en balance avec les dangers virtuels : pas seulement celui de pertes beaucoup plus impor-tantes, mais aussi, en cas d'une résistance plus forte que prévu, celui d'un enlisement dans les régions sud de l'Irak proprement dit. Une situation qui permettrait à Bagdad de prétendre que la libération du Koweit n'était qu'un prétexte à une opération beaucoup plus vaste.

Les bombardements actuels ne finiront-ils pas par user une armée irakienne qui, désormais, n'a plus aucun motif de s'accrocher au Kowert? Le pouvoir de Saddam Hussein peut-il résister à terme à ce qui est tout de même un échec sangiant de son aventure, la seconde en dix ans? Telles sont les vraies questions qui se posent désormais au président Bush.



### Les alliés maintiennent leur pression militaire sur l'Irak

Quelque peu sceptiques, les gouvernements de la coalition anti-irakienne s'accordaient pourtant à dire, vendredi 22 février, qu'il fallait examiner attentivement les huit points du plan soviétique de règlement de la crise du Golfe, comprenant notamment le retrait du Koweit, mais au lendemain d'un cessez-le-feu et dans des délais qui restent à définir. Tout en décidant de poursuivre les opérations militaires, les Etats-Unis, en dépit de leurs vives «inquiétudes» sur les nouvelles propositions irakiennes, n'ont pas opposé de refus catégorique.

A Londres, le premier ministre britannique, M. John Major, a qualifié ces propositions d'ainsuffisantes » en l'état. Pour sa part, M. Roland Dumas a estimé qu'il s'agissait d' « un progrès», mais que «l'ultime effort doit être fait par l'Irak». «Le cessez-le-feu et le retrait ne peuvent intervenir que concomitamment », a-t-il précisé.

A Moscou, le ministre soviétique des affaires étrangères, M. Alexandre Bessmertnykh, a admis qu'il restait « pas mal de choses à discuter ». Il poursuit ses pourpariers avec son homologue irakien, M. Tarek Aziz, en particulier sur la question du calendrier du retrait des troupes irakiennes de l'émirat. Radio-Bagdad n'avait toujours pas annoncé, en fin de matinée l'ac-ceptation du plan de paix de M. Gorbatchev.

### Une copie à revoir

par Jacques Amalric

Il fant savoir assumer sa réputation, ses actes et ses propos. Saddam Hussein, qui a prononcé jeudi 21 février un discours incen-diaire à Bagdad quelques heures avant que M. Tarek Aziz, son ministre (chrétien) des affaires étrangères, ne se fasse patelin à Moscou, devrait l'apprendre à ses dépens au cours des prochains jours. Il n'y a en effet aucune chance pour que les principaux irakienne - Washington et Londres, notamment, mais aussi Paris - se laissent impressionner par le plan de paix soviétique finalement accepté du bout des lèvres par le

La «copie» devra être sérieusement remaniée sur plusieurs

points qui, en l'état, constituent autant de ruses de guerre, si Saddam Hussein veut mettre un terme à la destruction de son armée. Et en attendant, les coalisés

- olus solidaires, à ce stade, que certaines divergences de langage ne pourraient le laisser croire sont bien décidés à poursuivre leurs opérations militaires à un rythme soutenu. Auraient-ils hésité, que le recours de l'Irak, les en aurait dissuadés. Le désaccord principal des coali-

concerne les modalités du retrait irakien du Koweit. Sa durée, d'abord : M. Ignatenko, le porte-parole de M. Gorbatchev, n'a rien dit à ce sujet mais on sait que les Soviétiques parlent en privé de

Lire également



### Le dilemme de M. Bush

La première ouverture irakienne, six jours plus tôt, avait été balayée du revers de la main, et le discours, peu clair mais au ton intransigeant, prononcé dans la journée du jeudi 21 février.

affaire par les Soviétiques place

avec M. Bush. Signe d'hésitation, la réaction officielle se fit donc un peu atten-

qui ne redoute rien tant que

d'être frustrée d'une victoire

totale sur le dictateur de Bagdad.

Mais, après la surprise venue de

Moscou en début de soirée, que

constituait l'annonce d'une pro-

position soviéto-irakienne témoi-

gnant de concessions considéra-

bles de la part de Bagdad, un

rejet catégorique était difficile-

ment envisageable. D'autant que

le contenu de l'accord a été

exposé par M. Gorbatchev lui-

même, au cours d'une conversa-

tion de plus d'une demi-heure

JAN KRAUZE Lire la suite page 4

### Les troubles

en Albanie Nouvelles manifestations

anticommunistes à Tirana

#### Mogadiscio exsanque

La capitale de la Somalie menacée par la famine at les épidémies

### Cigarettes

Chevianon L'initiative de la SEITA donne lieu à une cacophonie

#### La mort de Margot Fonteyn Une ballerine de cristal

### SANS VISA

#### Ténériffe refuge de haute mer

m Rendez-vous à «Strasburg ». ■ Le mistral, fidèle compagnon des Baux. ■ Retour à Katmandou. ■ Les grandes vendanges de la Cubatabaco. 
La table. m Les jeux.

pages 23 à 30

Le sommeire complet se trouve page 22

Des conditions sanitaires déplorables font craindre une extension de l'épidémie de choléra au Pérou

# de notre envoyé spécial

Etendue, les yeux vides et le visage creusé, Maria n'est plus, à quarante ans, que l'ombre d'elle-même. A l'hôpital de Huacho, à une centaine de kilomètres au nord de Lima, ils sont quelques dizaines à subir, à un stade plus ou moins avancé, les ravages du choléra. Les lits ont envahi les couloirs et la résidence du directeur est en passe d'être transfor-mée en salle d'urgence supplé-

Jusqu'à présent, vingt-quatre millé cas ont été recensés au Pérou. « La réalité de l'épidémie est incontestable », résume le docteur Boutin, responsable de la mission française Bio-Force, spé-cialisée dans les analyses de laboratoire et dépêchée sur place par les autorités françaises. Les causes exactes de cette épidémie, qui touche le littoral pacifique et la capitale péruvienne sont encore méconnues. Les premiers cas sont apparos dans le port de Chimbote, autrefois capitale de pêche prospère, et dans le bourg de Chancay, an nord de Lima.

Les experts continuent à chercher le foyer d'origine mais tous sont déjà d'accord pour estimer que les conditions étaient réunies pour une contamination rapide: une population touchée par la misère, vivant dans des conditions sanitaires plus que précaires. Quel terrain plus favorable en effet que ces quartiers d'habitations de paille tressée, plantées en plein désert autour de la capitale?

Le quartier de Candelaria, à 8 kilomètres de Chancay, en est un exemple. Dans ces fragiles masures, vit une grosse centaine de familles. Le canal d'irrigation s'appuie, en amont, sur le désert, et ses bienfaits se constatent en aval, où abondent les cultures maraîchères. Pour la population, ce canal à ciel ouvert constitue la seule source d'eau et l'unique possibilité d'évacuation de tous les déchets. Les puits creusés à quelques kilomètres de distance délivrent une même eau

Dans ces cloaques, le vibrion du choléra se complaît et opère des ravages.

**DENIS HAUTIN-GUIRAUT** 

n'avaient également posé aucun problème à une Maison blanche WASHINGTON

de notre correspondant Une réaction d'attente, plutôt négative mais pas vraiment catégorique, et une promesse de consultation des alliés : la première réponse de la Maison blanche au plan soviéto-irakien pour un retrait « total et inconditionnel » du Kowest atteste de l'embarras dans lequel le succès surprise remporté dans cette

Lire is suite page 4 par M. Saddam Hussein

par ALAIN ROLLAT

■ Prudence à l'ONU par AFSANÉ BASSIR POUR Les réserves de Londres per DOMINIQUE DHOMBRES

■ Pour Jérusalem, le « scénario catastrophe »

■ En Arabie sacudite, la guerre continue

per ALAIN FRACHON

PER FRANÇOISE CHIPAUX

■ Entracte à l'Elysée

■ Journal d'un amateur : « Camouflage » pages 3 à 8 par PHUIPPE BOUCHER pages 3 à 8 ■ Débats : les points de vue de PIERRE BECKOUCHE page 2

 Le demiet page 22 par FRANCIS CORNU



"Un homme, un cri" va bien plus profond que les livres hátifs qui traitent

en ce moment de la guerre. Lisez ce récit avant qu'il ne soit trop tard. Bernard Kouchner / LE NOUVEL OBSERVATEUR

Rien de plus rafraichissant dans cet ouvrage que l'effronterie de Marek Halter houspillant les grands de notre temps, à la manière des prophètes d'Israël. GUY SOTTEN / LE FIGARO MAGAZINE

ROBERT LAFFONT

M 0147 - 0223 0 - 6,00 F

## Interdire les ventes d'armes

par Pierre Beckouche

ES buts de guerre de Saddam Hussein sont connus : annexer autoritairement des champs pétrolifères: brandir l'étendard d'une provocation arabe face aux Occidentaux. Les buts de guerre occidentaux sont moins clairs que ne le disent les résolu-tions du Conseil de sécurité de l'ONU. La tragique affaire du bunker civil-militaire de Bagdad doit se comprendre comme la conséquence d'une option militaire simple : au-delà d'une distinction entre cibles civiles et cibles militaires, le Pentagone a dressé une longue liste d'objectifs à bombarder qui énumère ce que le pays compte d'infrastructures : routes. ponts, installations portuaires, cen-trales énergétiques, raffineries, cen-tres de recherche, le ministère de la justice, le palais des congrès, etc.

Le but de la guerre est désormais clair : faire reculer l'Irak dix ans en arrière. Au-delà s'éclaire le rôle que s'est assigné la Maison Blanche : contrôler l'accès à des ressources énergétiques stratégiques à bas prix, mais surtout prévenir l'émergence de puissances militaires dans les pays non occi-

- Sans doute plus qu'au titre d'envahisseur, c'est à celui de puis-sance militaire actuelle et virtuelle (l'atome) que l'Irak a fait l'objet de l'intervention armée des États-

#### Les risques de l'intervention

Alors que l'évolution à l'Est et l'après-guerre froide laissaient tout juste entrevoir la possibilité de régler les conflits nationaux et régionaux de manière politique, le choix précipité de l'intervention armée recèle – quels que soient ses résultats militaires – trois risques considérables :

10) L'ONU ne sera pas un organe de régulation politique des conflits mais l'instrument d'une

RÉDACTION ET SIÈGE SOCIAL : 15, RUE FALGUIÈRE

**75501 PARIS CEDEX 15** 

Tél. : (1) 40-65-25-25

Télécopieur : (1) 40-65-25-99 Télex : 206.806 F

Edité par la SARL le Monde

Durée de la société :

cent ans à compter du 10 décembre 1944

Principaux associés de la société :

Société civile

« Les rédacteurs du Monde ».

« Association Hubert-Beuve-Méry »

Société anonyme des lecteurs du *Monde* 

Le Monde-Entreprises,

M. Jacques Lesourne, gérant.

Commission paritaire des journaux et publication, nº 57 347 ISSN .0395-2037

1988

780 F

1 400 F

**ABONNEMENTS** 

, place Hubert-Beure-Méry, 94852 [VRY-SUR-SEINE CEDEX. Tél. : (1) 49-60-32-90

ÉTRANGER: par voie aérienne tarif sur demande.

Pour vous abonner, renvoyer ce bulletin accompagné de votre

règlement à l'adresse ci-dessus

ou par MINITEL: 36-15 LEMONDE code d'accès ABO

Changements d'adresse définitifs on provisoires : nos abonnés sont invités à

formuler leur demande deux semaines avant leur départ, en indiquant leur

**BULLETIN D'ABONNEMENT** 

Durée choisie : 3 mois □ 6 mois □ 1 an □

Veuillez axoir l'obligeance d'extire tous les noms propres en capitales d'imprimente

I 123 F

2 086 F

12 r M Gutsbourg 4482 IVRY Cedex

3 mois .

2.) Pour faire régner l'ordre, les Occidentaux devront continuer à accumuler dans les pays dits sûrs un armement qui contribuera à rendre les situations régionales explosives. Les quelques Scud irakiens qui n'ont pas été interceptés par les Patriot indiquent qu'une défense ne peut pas être totalement imperméable; quand les succes-seurs des Scud seront devenus chimiques, nucléaires (dans deux ans ou dans cinq ans ou dans dix ans), et plus nombreux, leurs incursions seront dévastatrices. De surcroît on continuera à voir des pays « sûrs » d'hier changer de camp; après l'Irak, lequel sera le pro-chain? La Turquie, si elle n'est pas acceptée dans la Communauté

aura des ramifications policières

jusqu'aux niveaux les plus fins.

#### Désamorcer les conflits régionaux

européenne? La Syrie? L'Iran ou l'Irak à nouveau? A vouloir écra-

ser toute tête qui dépasse, on ne fait qu'attiser les candidatures

3º) Car le troisième risque, le plus grave, est le maintien du fossé qui sépare les Occidentaux des pays du Sud en matière de niveau de développement. Gendarmer la puissance militaire des pays requiert de limiter les ventes de technologies susceptibles de la servir : biotechnologies, chimie, informatique, électronique, matériaux... C'est l'ensemble du processus de développement qui serait enrayé car les technologies de base sont les mêmes nont une valorisation civile ou une valorisation militaire.

A terme, cela ne pourra que conduire à une confrontation entre pays occidentaux et pays gendarmés et, pour ce qui les concerne en particulier, au renforcement d'une unité politique du monde arabe autour de valeurs nationalistes et religieuses. Il faudra alors s'habituer à vivre avec la menace terroriste. Deux camps seront face à face, aussi simplistes l'un que l'au-

**ADMINISTRATION:** 

, PLACE HUBERT-BEUVE-MÊRY

94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX

Tél. : (1) 40-65-25-25

Télécopieur : (1) 49-60-30-10 Télex : 261.311 F

Le Monde

Jacques Lesourne, président Françoise Huguet, directeur général

Philippe Dupuis, directeur commercia

5, rue de Mouttessuy, 75007 PARIS

Telex MONDPUB 206 136 F

Le Monde

**TÉLÉMATIQUE** 

Reproduction interdite de tout article, sauf accord avec l'administration

SUISSE-BELGIQUE AUTRES PAYS
LUXEMBOURG Voie normale-CEE

sez 36-15 - Tapez LEMONDE ou 36-15 - Tapez LM

790 F

1 560 F

2 960 F

Le Monde

des Occidentaux recroquevillés sur l'illusoire garantie de leur pouvoir d'un côté, de l'autre le fantasme religieux d'une grande nation unie par l'islam et par des boucs émissaires israéliens communs.

L'alternative consiste à prendre une direction exactement inverse: il faut accepter les ventes de technologies occidentales quelles qu'elles soient ; et il faut prohiber les ventes d'armes.

La prohibition des ventes d'armes et des équipements connexes (radars, systèmes de com-munication militaire...) comporterait plusieurs avantages. Le plus évident serait d'ôter aux conflits régionaux le caractère meurtrier que la vente d'armes sophistiquées leur a conféré, sans commune mesure avec les capacités politi-ques locales à contester, tempérer on résoudre les conflits. L'avantage pour les populations des pays en développement reviendrait à ne plus mettre entre les mains d'un petit nombre de chefs d'état-major des moyens de guerre aussi immé-diatement performants. Les ventes d'armes occidentales ont toujours constitué un joli paquet-cadeau pour les régimes les plus antidémocratiques - et l'Irak est loin d'être

le seul sur la liste. L'avantage pour les Occidentaux serait d'ordre moral : à cesser de vendre des outils de destruction à n'importe qui, n'importe quand, dans le cadre d'une vulgaire concurrence commerciale, nous clarifications nos relations aux pays tiers, et nous offririons à nos propres yeux une image de nous-mêmes plus conforme à l'idée des droits de l'homme. Car depuis les accords Sykes-Picot (qui insti-tuaient en 1917 le partage du gateau moven-oriental), les nations pour prétendre réglementer le Moyen-Orient au nom d'une quelconque valeur morale.

#### Un gage <del>de</del> démocratie

En revanche il faut autoriser et ême susciter le transfert des technologies occidentales, pour deux raisons liées. Premièrement, les pays tiers n'accepteront jamais une infériorité militaire patente, notamment pas les pays mus par le nationalisme arabe. En dénit de ses vicissitudes, la période de la guerre froide a montré que jusqu'à pré-sent la dissuasion entre pays de potentiel militaire comparable, si ce n'est égal, restait l'arme de paix la plus efficace et pouvait conduire à un désarmement équilibre. Il n'y a aucune raison de penser que d'autres que les Occidentaux ne sauraient en faire l'expérience.

L'accès par voie marchande aux technologies occidentales leur permettra de construire une défense autonome à partir d'un développe ment industriel local progressif et source de croissance économique.

Deuxièmement, le développement technologique n'est pas seule ment un gage de développement économique, c'est aussi un gage de démocratie. L'échec de l'URSS l'atteste : il a consistué à mener une politique de puissance technologique à vocation militaire sans démocratie : la contradiction a fait éclater le système parce que la circulation de l'information suppose la transparence, et parce que le développement technologique implique toujours davantage d'en-seignants, de chercheurs, d'étudiants. Ce n'est pas une garantie absolue de démocratie mais c'est la seule alternative, il faut en prendre

Prohiber la vente d'armes suppo sera de constituer une industrie d'armement d'échelle européenne afin d'allonger les séries ; de consentir des sacrifices financiers du fait que les ventes d'armes dans les pays du Sud ne seront pas tontes ainsi compensées. Le choix devra être le même à l'échelle de l'Amérique du Nord et à celle de

le risque.

Ces conditions réunies, l'ONU pourra se voir confier la direction d'une efficace politique de désarmement, équilibré et graduel, et d'intervention en faveur des pays hors d'état de bâtir une défense nationale autonome à moyen ou

▶ Pierre Beckouche est maître de conférences à l'université Paris-XII.

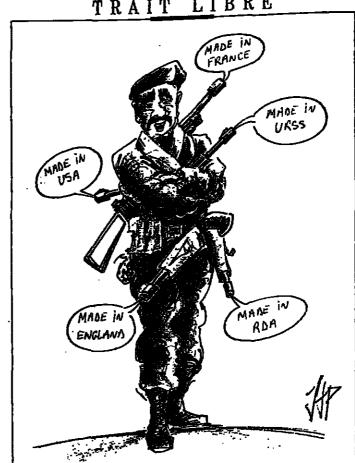

### Entre le bien et le mal

par Hélène Bleskine

ETTE guerre fait mal, non pas ici contre nos vies, mais elle fait mal d'y penser, car on ne peut trancher. Lorsque les informations annoncent le départ des avions, je ne peux m'empêcher de craindre ce qui va se passer. Les bombes qui vont tomber sont déjà une réalité de l'horreur. A quoi pense quelqu'un qui veut écouter l'autre, qui veut tenter un territoire de paix, et qui ne peut pourtant pas descendre dans la rue avec « les pacifistes » car rien ne dit s'ils sont des justes

et des sages?

Chaque argument trouve en s'énonçant sa propre limite. « Les démocraties ne se sont jamais fait la guerre.» C'est vrai, mais en même temps, elles fabriquent des armes et les vendent à ceux qui justement ne sont pas dans la démocratie. « Les foules musulmanes dans les pays maghrébins se réjouissent des bombes qui tombent sur Israel. » Mais ce ne sont nas toutes les foules, il y a des Arabes qui luttent pour la démocratie dans chacun de ces pays. «La lecture du Coran porte en elle-mème la guerre sainte, la guerre de religion. » Mais on découvre en France une sagesse dans les communautés cherchant leur chemin dans la République, malgré la peur, malgré les bombes qui tombent justement sur ceux

qu'ils perçoivent comme des frères. parce qu'il a été impossible jusqu'à aujourd'hui d'exister sans un sentiment d'appartenance qui inscrit une identité.

Et cette appartenance ne se révèle pas seulement dans le repli sur soi vindicatif, dans la haine des autres, elle existe aussi d'une manière positive comme ce qui trace l'histoire, la géographie, l'être, la culture, tout ce qui fonde la diversité du monde, et il serait étrange de rêver à un monde où il n'y aurait plus aucune trace d'ap-

#### Aucun idéal incarné

Cette guerre est terrible parce qu'il n'y a pas justement de bien vers lequel spontanément on pourrait pencher, il y a du mai des deux côtés et c'est pourquoi on ne peut accepter cette guerre que dans l'impression confuse qu'elle est épou-vantable malgré tout. Il n'y a pas une seule argumentation qui ferait qu'elle deviendrait à un moment iuste absolument.

Bien sûr, nous savons les bien-faits de la démocratie, qui n'est pas un état de fait, mais une lutte quotidienne, et une mémoire de lutte. La démocratie, c'est plus que le politique – le fait de pouvoir voter librement en suivant ses convictions, - la démocratie, c'est ce que des milliers de gens ont gagné à force de grèves, comme libertés individuelles, droit à la protection. droit du travail, droit pour les femmes et les enfants. Et cette démocratie chaque jour peut être renversée, grignotée, affadie. Quand elle est remise en cause, il y a toujours un sursaut qui se manicontinuer à exister dans une idée du progrès de l'humanité quand

Rien ne fait plus plaisir que les déclarations faites dans les camps opposés qui tracent un pont, une passerelle. Que des intellectuels arabes désirent la démocratie pour leur pays est une nouvelle réconfortante, que les démocrates pen-sent à des lois qui pourraient contrôler à l'avenir le commerce des armes, et répartir au mieux les richesses pour sortir le monde de sa tranchée Nord-Sud, quoi de plus enthousiasmant

La Résistance pendant la seconde guerre mondiale, les Brigades internationales pendant la guerre d'Espagne, ont incarné l'idéal de l'engagement et du cou-rage. Aujourd'hui, cette guerre n'incarne aucun idéal, c'est même le glas de l'espérance qui vient d'un seul coup refroidir les illu sions que l'on portait en soi sur les acquis des droits des hommes entre eux.

C'est une guerre plus que triste. parce que, même si on sait qu'on doit y faire face, aucune bombe qui tombe n'apporte un soulagement.

▶ Hélène Bleskine est écrivain.

### BIBLIOGRAPHIE **Horreurs japonaises**

LA GUERRE BACTÉRIOLOGIQUE de Peter Williams et Daniel Wallace. Albin Michel, 374 p., 125 F.

E Japon n'a laissé de bons souvenirs ni dans les pays d'Asie qu'il a envahis pendant la demière guerre, ni chez les prisonniers occidentaux enfermés dans ses camps de concentration. Même si, depuis cette époque. l'armée ripponne est restée confinée sur l'archipel. ces souvenirs sont restés d'autant plus vivaces que le Japon -au contraire de l'Allemagne - n'a

toujours pas exorcisé son passé. Des personnalités conservatrices comme M. Ishihara, coauteur du Japon qui sait dire non avec le PDG de Sony, continuent leur croisade pour réécrire l'Histoire. L'une des pierres d'achoppement des relations nippochinoises reste, par exemple, le débat sur le « sac de Nankin », dans lequel certains Nippons se refusent à voir autre chose qu'un douloureux événement aux responsabilités partagées (sic) alors qu'au moins cent mille civils y furent massacrés.

La Guerre bactériologique rappelle un autre aspect des atrocités iaponaises pendant la guerre. Un livre à ne surtout pas lire pour les ames sensibles. Il raconte les exploits de l'« unité 731 », créée par le bactériologiste Shiro Ishii à Moukden, en Mandchourie, et de sa cousine, l'« unité 516 ». Elles n'avaient rien à envier à leurs homologues nazies. Les expériences perpétrées sur

des prisonniers de guerre - léga-

lement protégés par les conventions de Genève - chinois, soviétiques ou occidentaux se lisent comme un catalogue du musée des horreurs. L'ignominie se retrouve à la fois dans les prétentions scientifiques de ces tortionnaires et dans la redoutable efficacité d'une machine bureaucratique. Sans la moindre référence morale, si ce n'est de servir l'empire du Chrysanthème par n'importe quels moyens, elle rédigealt sur chaque victime une fiche en trois exemplaires.

Tous les movens étaient bons pour trouver les virus nécessaires une guerre bactériologique contre ces maquisards chinois qui résistaient trop bien : inoculation de virus (anthrax, peste, syphilis...), cobayes humains ssacrés par milliers, disséqués vivants, gelés sur pied, nus dehors par un froid sibérien. Plus horrible encore, il aura fallu attendre quarante ans pour que l'affaire soit révélée, les Japonais ayant - affirment les auteurs convaincu leurs vainqueurs américains de garder le silence.

Rares sont les « scientifiques » de l'aunité 731 » qui payèrent pour leurs crimes. Les auteurs donnent une liste de ceux qui se sont honorablement reconvertis dans la vie civile, comme ce Naito, qui a fondé un géant pharmaceutique, La Croix verte, où il a amplové de nombreux ex-membres de l'aunité 731 ». Quant à Ishii, seion se fille, il s'est consacré, après 1947, à la religion. Les Japonais n'aiment guère que l'on rappelle cette période noire de leur histoire. A eux de l'exorciser

**PATRICE DE BEER** 

Edité par le SARL Le Monde Comité de direction : Jacques Lesourne, gérant drecteur de la publication Bruno Frappat directeur de la rédaction Jacques Gulu directeur de la gastion Manuel Luchert secrétaire général

Rédacteurs en chef : Jacques Amalric Jean-Marie Colombani Robert Solé (adjoints au directour (adjoints au one de la rédaction)

Thomas Ferenczi Philippe Herreman ques-François Simon

Anciens directeurs : Hubert Beuve-Méry (1944-1963) Jacques Fauver (1969-1992) André Laurens (1962-1995) André Fontaine (1985-1991)

RÉDACTION ET SIÈGE SOCIAL:

15. RUE FALGUIÈRE

75501 PARIS CEDEX 15

Tél: (1) 40-65-25-25

164copieur. 40-65-25-89

ADMINISTRATION:

1. PLACE HUBERT. BEUVE MÉRY

94862 IVRY-SUR. SEINE CEDEX

Tél: (1) 40-65-25-25

Télécopieur: 49-80-30-10

gard a 🍇 🖷 48.16" / 12.78% 🌬 🗻 يخت <del>물리</del>수의 등 기가였다. But the second section is ₹# ---- - 40× 6 BEECH TO B

AND RESIDENCE

أنجفت بمثب بيد

the de recta Side steat it. Agree Section **建筑等 多万**。 # #4-42-4 麒 - 144 : ್ಯಾಚಿಕ ಸ್ಥೇತ್ರ ಪ್ರದ

ज. <u>५</u> . . . . <del>jan</del>g kalangan ஆக⊈ுக் பகுத at the course uju 호텔 보안(e) - -------

अधिकारी का दर्श. का राज्य

\*\*\*\*\* **\*\***\* 塞 超数 ........ ·普·德······ <del>day days</del>

## 1.0rL \*\* · ·

<del>initially -</del> 4. 이 그의 활성하다 alte alen aug **建**20 - / -----

With L حسند تها

## Le film des événements

Rebondissements

« Ce fut vraiment une bonne journée », conclusit, jaudi 21 février, presque à minuit sonnant, M. Vitali Ignatenko, porte-parole du président Mikhai Gorbatchev, après avoir donné lecture du plan de paix soviétique en huit points auquel l'Irak avait décidé de se railier. Journée, en tout cas, fertile en rebondissements, au cours de laquelle M. Saddam Hussein s'employa, avec le talent qu'on lui connaît, à user les nerfs de ses interlocuteurs, à faire tour-ner un peu son monde en bour-

C'est avec une lenteur calculée que M. Tarek Aziz, chef de la diplomatie irakienne, avait repris le chemin du Kremlin pour y apporter la réponse tant attendue de Bagdad, Aussi, plutôt que de faire le pied de grue à Moscou, M. Alexandre Bessmertnykh, son homologue soviétique, décida de s'en aller assister, à Madrid, en tant qu'invité, au comité des ministres du Conseil de l'Europe. Autre médiateur très en vue, M. Ali Akbar Velayati, ministre iranien des affaires étrangères, commençait à perdre espoir et convenait que e les choses ne vont pas aussi bien que nous le pensions », laissant entendre que M. Saddam Hussein et les siens se servaient « des réelles difficultés de transport entre les

deux capitales, pour gagner du

Alors que M. Tarek Aziz était en route pour Moscou via Téhéran, M. Latif Nassif Jassem, le très peu policé ministre irakien de l'information, adressart, lundì en début d'après-midi, quelques gracieusetés à M. Roland Dumas qui avait eu l'audace d'évoquer l'hypothèse d'une offensive terrestre, le qualifiant de « minus » et de « vil dépendant des Américains ». Ces invectives ouvraient la voie au discours eimportant » - le troi-sième depuis le début de la guerre - prononcé, quelques instants plus tard, par son direct par la télévision algé-

#### Des délais à fixer

« Notre peuple et notre armée veulent continuer la lutte. Ils sont prêts au sacrifice, lançait, tout de go, M. Saddam Hussein. Il n'y a pas d'autre voie que celle que nous avons choisie. » Et de s'en prendre aux forces de la coelition : « ils voulaient le mot cretrait > mais, maintenant, ils ne s'en soucient plus et parlent d'autre chose. Ils veulent que nous nous rendions mais ils seront décus. La « mère des batailles » sera notre victoire et

Martyre : le mot était lâché. Presqué unanimes, les observateurs alliés en conclusient que le dictateur de Bagdad signait ainsi son « suicide ». « Très déce-vant », commentait brièvement le président George Bush. « Aucune lueur d'espoir », assurait M. John Major, premier ministre britannique. « M. Saddam Hussein prend la responsabilité de la poursuite de la guerre», déclarait le porte-parole de l'Elysée, « Nous n'avons pas d'autre choix que de procé-der comme convenu pour libérer le Kowelt », affirmait M. Dick Cheney, secrétaire américain à la défense, tandis que, lui fai-sant écho, M. Michel Rocard annonçait que « tout était prêt pour l'acte final ».

De son côté, en fin d'aprèsmidi, Radio-Bagdad maintenait la pression en invitant les soldats irakiens à marcher contre « les hordes de l'athéisme, de l'agression et de la barbarie». Pour autant, les responsables soviétiques qui attendaient de M. Saddam Hussein eune réponse claire à une question simple » ne désespéraient pas d'obtenir gain de cause. A Madrid, M. Bessmertnykh expliquait qu'il ne fallait pas confondre erhétorique et véritable diplomatie». Sitôt débarqué, en début de soirée, de l'avion de la

compagnie Aeroflot mis à sa

disposition, M. Tarek Aziz était introduit auprès de M. Gorbatchev qui avait modifié son emploi du temps pour le recevoir. Au terme de près de deux M. Ignatenko confirmait, à la surprise générale, l'acceptation par l'Irak du plan de paix sovié-

Ledit plan prévoit le retrait « complet et inconditionnel » des troupes irakiennes du Kowett. Supervisé par des pays non belligérants, ce retrait qui s'effectuera « dans des délais fixés » commencera le lende-main du cessez-le-feu. Les sanctions économiques seront suspendues dès que les deux tiers des troupes de Bagdad auront quitté l'émirat. Les réso-lutions de l'ONU perdront leur validité dès que ce désengagement militaire sera achevé.

### Silence

L'annonce de ce plan de paix a provoqué des dissonances au sein de la coalition anti-irakienne. Tout en félicitant M. Gorbatchev pour ses efforts «intensifs et utiles», le président Bush a aussitôt exprimé de « sériouses préoccupations » sur plusieurs points. Un haut responsable américain a même affirmé, sous le couvert de

soviétique est « clairement inacceptable pour les Etats-Unis » car elle équivaudrait à un retrait

Si israēi n'a voulu voir, dans cette affaire, qu'un nouveau « stratagème » de M. Saddam Hussein, M. Major a relevé un *e certain progrès* » même si ce plan comporte « plusieurs très graves défauts ». Pour le Quai d'Orsay, qui en a souligné les «imprécisions», il s'agit d'un « pas dans la bonne direction » qui peut conduire « à la solution pacifique que [la France] a toujours souhaitée ».

L'Union soviétique aurait-elle pris ses désirs pour la réalité? ell n'est pas du tout clair» que ce plan ait reçu l'aval de Saddam Hussein, a insisté M. Major. Radio-Bagdad a. en effet, ouvert ses émissions, vendredi matin, sans faire la moindre allusion au plan soviétique. Bien au contraire, elle a repris ses attaques, en termes toujours aussi virulents, contre les carmées de la tyrannie », soulignant l'impatience de l'Irak de les « massacrer au nom de Dieu, et d'en faire un exemple à la face du monde ». Quelle « bonne journée », vraiment (

**JACQUES DE BARRIN** 

## pien et le mal

### Après l'accord de Bagdad aux propositions soviétiques

## Moscou reconnaît que « pas mal de choses » restent à discuter dans le plan de paix de M. Gorbatchev

D'autres négociations sont nécessaires pour parvenir à un accord final, a déclaré vendredi 22 février le porteparole du ministère soviétique des affaires étrangères, après que le ministre, M. Alexandre Bessmertnykh, se fut entretenu vendredi matin avec son homologue irakien M. Tarek Aziz. Cet entretien portait sur le calendrier d'un retrait irakien du Koweît. « li reste pas mai de choses à discuter. Nous avons bon espoir d'enregistrer de nouveaux progrès et d'arriver à une situation où nous pourrons mettre en œuvre le plan Gorbatchev », a déclaré le porte-parole, M. Vitali Tchourkine.

### MOSCOU

de notre envoyée spéciale

M. Mikhail Gorbatchev réussirait-il à compenser par sa diplomatie ses problèmes intérieurs? Une satisfaction visible l'emportait, en tout cas, sur la prudence chez son porte-parole, M. Vitali Ignatenko, venu dans la nuit de jeudi à vendredi 22 février annoncer à la presse que les entretiens qui venaient de s'ache-ver au Kremlin entre le chef de l'Etat soviétique et le ministre irakien des avaient abouti à un « succès ». L'Irak, a-t-il dit, a donné une réponse « posichev, en donnant son accord à un retrait du Koweit, qualifié, pour la première fois, de « total et incondi-

#### Divergences avec les Etats-Unis

La prudence vensit de ce que ce plan présenté comme « inconditionnel » comporte pourtant des modaliallait le juger « clairement inacceptable » en l'état. Un responsable du ministère soviétique des affaires étrangères a donc pris soin de préciser que les entretiens, s'ils ont abouti à un accord sur les « principes globaux» d'une paix, devaient se poursuivre vendredi sur les « détails » comme le stipule le dernier point du plan - entre M. Tarek Aziz et son

tés telles que la Maison Blanche Bessmertnykh, revenu de Madrid. Il fidèle. Au cours de ces entretiens, a reste que les deux heures et vingt minutes d'entretiens entre MM. Gorbatchev et Aziz, auxquels assistait le conseiller du président, M. Evgneni Primakov, ont donné naissance à ce qui apparaît désormais comme un plan soviéto-irakien. se démarquant non seulement des résolutions de l'ONU, même si Moshomologue soviétique, M. Alexandre cou affirmait encore jeudi y rester

déclaré M. Ignatenko, les deux parties « ont confronté leurs positions et considerent qu'il est possible de dénouer le conflit dans le Golfe à partir des positions suivantes », a-t-il dit, avant d'énumérer huit points, dont le premier est l'accord de l'Irak pour un « retrait total et inconditionnel » de ses troupes du Koweit (voir ci-contre

que M. Ignatenko a achevé la lecture des huit points, traduisent la portée du pas franchi vendredi par le président soviétique. Même si les prémices en étaient déjà tracées avec le nouvel envoi à Bagdad, au début du mois, de M. Primakov, un «ami» de longue date de M. Saddam Hussein. Car l'accord soviéto-irakien finalisé vendredi à Moscou après des « inquiétudes » sur son sort exprimées par l'Iran, le troisième participant à ces tractations, suivait de quelques heures un nouveau discours « belliciste » du dirigeant irakien. Cela n'a pas arrêté M. Gorbatchev qui peut maintenant se prévaloir, notamment auprès de ses propres militaires, de ne plus suivre aveuglé ment les désirs américains et d'avoir accentué les tiraillements entre Washington et ses différents alliés.

Nul doute que la grande démonstration de force que devait organiser le parti communiste samedi à Moscou, à l'occasion de la fête de l'armée, sera aussi placée sous le signe officiel du nouveau rôle pacifiste de l'Union soviétique. Mais, dans la rue, certains groupes auront sans doute plus à cœur de célébrer ce qu'ils ne manqueront pas d'interpréter comme un retour de leur pays à

SOPHIE SHIHAB

### Les huit points

de paix soviétique, tels qu'ils ont été présentés, dans la nuit du jeudi 21 au vendredi 22 février à Moscou, par M. Vitali Ignatenko, porte-parole du président Gorbatchev.

1. L'Irak déclare le retrait complet et inconditionnel de ses troupes du Koweit.

2. Le retrait des troupes commence le jour suivant la fin des

3. Le retrait des troupes s'effectuera dans des délais (qui doivent encore être] fixés. 4. Après le retrait des deuxtiers de toutes les forces armées du Koweit, l'action des

sanctions économiques prévues par l'ONU est suspendue. 5. Après la fin du retrait des troupes du Kowelt, les raisons

adoptées les résolutions du Conseil de sécurité deviennent caduques et ces résolutions ne sont donc plus valides.

6. immédiatement après le cessez-le-feu, tous les prisonniers de guerre sont libérés. 7. Le retrait des troupes est

supervisé par des pays non participants au conflit, sous mandat du Conseil de sécurité de

8. Le travail sur les précisions de formulation et sur les détails concrets [du plan] se poursuit. Le résultat final de ce travail sera communiqué vendredi 22 février, aux pays membres du Conseil de sécurité des Nations unles et au secrétaire général des Nations unies. -(Reuter, AFP.)



# « Bush, Fahd et Moubarak réclament aujourd'hui plus que le retrait »

a déclaré le président irakien dans son discours du 21 février

Voici les principaux extraits du discours radiodiffusé prononcé jeudi après-midi 21 février par le président Saddam Hussein à l'adresse des citoyens et des forces armées de son pays :

Après une longue introduction sur les causes qui ont conduit à l'invasion irakienne du Kowelt le 2 aout 1990, le président irakien souligne « la grande difficulté de faire comprendre que ce qui s'est passé le 2 août – malgré la justice du droit historique - n'est pas la cause du conflit qui oppose l'Irak au sionisme, mais plutôt une conséquence de ce conflit antérieur au 2 août (...) ».

« Ce qui a ausmenté l'incompréhension dans les milieux internationaux, notamment parmi les politiciens hostiles aux Arabes en Occident, c'est la complicité de certains gouvernants arabes, qui ont trahi les principes de la nation (...), et en tête desquels se placent le traitre Fahd [le roi d'Arabie] et l'inconsistant léger Hosni [Moubarak, le président égyptien].

#### «II n'y a d'autre voie...»

s (...) Ainsi, un voile a été dressé sur tout ce qui s'est passé avant le 2 août, et la Palestine elle-même a été négligée comme cause de ces événements, la Palestine dont la rante ans.

» Les mèdias tendancieux ont ainsi insisté sur les évènements du 2 août (...), s'abstenant de se référer à aucune dimension historique qui explique aux étrangers la relation a été détaché par un complot de partition visant à affaiblir la nation arabe (...). Devant ce déluge de faisifications et le grand nombre des pays agresseurs (trente), il fallait des actes et des mesures qui permet-tent aux hommes de bien de dépas-ser la désinformation des médias tendancieux, afin d'embarrasser les ennemis et de les pousser à des actes qui révèlent de nouvelles véri-

tės aux mėdias hostiles.» Il s'agissait, selon le président irakien, de leur faire découvrir que « l'essentiel et ce qui s'est passé n'est pas dû au 2 août et à ce qui

s'ensuivit ni à 1990, mais relève de chaque atome de dignité, de fierté, de foi et d'attachement au vrai. d'hostilité au sionisme criminel, d'appul aux pauvres, de lutte contre l'injustice et la corruption (...), tant de qualités qui caractérisent les Ira-

» Il n'y a d'autre voie que celle qu'on a choisie (...). C'est sur cette voie que nous marcherons malgré les efforts politiques que nous déployons et dont Tarek Aziz a porté à Moscou les modalités et les orientations et qui, si elles étaient rejetées, feraient tomber tous les voiles, laissant les intentions d'agression contre nous à découvert et sans confusion.

» Le mot de retrait est pris par les Irakiens et les hommes de bien dans le monde dans le sens de la conception globale de l'initiative du 15 février [allusion aux propositions irakiennes d'un retrait conditionnel faites la semaine dernière]. Le rejet de cette initiative confirmera la détermination des Irakiens et renforcera leurs forces armées, après que les prétextes auront été démasques.

» L'initiative du 15 février, issue de sa sœur [l'initiative] du 12 août [allusion au plan de réglement global présenté à cette date par le président irakien], Bush l'a refusée et l'a traitée de farce crueile avant de l'examiner, alors que Fahd, qui mâche ses mots (...), s'est trans-formé en orateur éloquent pour dire que la guerre se poursuivra contre l'Irak tant que celui-ci n'aura pas fait ceci et cela. Remarquez comment Bush et Fahd aspirent à plus que ce qu'ils réclamaient après le 2 août et tout récemment encore. Remarquez comment ils demandent davantage, suivis sur cette voie par Hosni l'inconsistant, dévoilant ainsi leurs intentions par leur refus de l'initiative du 15 février.

cette initiative, ils affirmaient avec d'autres en Occident que tout deviendra possible, dès que le mot retrait sera cité.

Qu'ils sont devenus plus voraces, juste avant la proclamation de cette initiative! Leurs médias parlent maintenant de priver l'Irak de la ·force et de la puissance, des valeurs de renaissance et d'honneur (...). »

de notre envoyée spéciale

Embarras, prudence, la guerre continue. Annoncée au milieu de tation par l'Irak du plan de paix soviétique n'a suscité l'enthousiasme d'aucune des parties enga-gées au consiit qui ont à la sois le sentiment que cette acceptation risque de leur arracher la « victoire» militaire qu'elles voyaient à leur portée et qu'en tout état de cause, leur mission restera inachevée si le président irakien garde le pouvoir en Irak.

En attendant une décision polilique, les militaires sont fermes. « La guerre ne s'est pas arrêtée. Nous n'avons pas reçu d'autres consignes de Washington que de continuer, et le rythme n'a pas porte-parole militaire américain. « Jusqu'à nouvel ordre, la bataille se poursuit », nous affirmait de même un porte-parole saoudien. Côté politique, la seule réaction est venue de la bouche de l'ambassadeur d'Arabie saoudite à Bahreïn, qui affirmait, à l'aube de vendredi 22 février, dans une interview à la gouvernement saoudien étudierait très soigneusement la réponse ira-

D'ores et déjà, il ne fait toutefois pas de doute que si cette solution devait être acceptée peu ou prou en l'état, elle ne ferait pas l'affaire de Ryad ni même de la plupart des pays du Golfe à l'exception peutêtre du sultanat d'Oman, très prudent dans cette crise.

#### Le problème de la présence militaire américaine

En affirmant brutalement mardi « qu'il fallait en finir avec le régime de Saddam Hussein parce qu'à cause de lui le monde arabe ne peut tirer aucun profit de l'Irak », Cheikh Sabah Al Ahmad Al Sabah, ministre des affaires étrangères exprimé tout autant l'opinion de son pays que celle des Etats du Conseil de coopération du Golfe. Le maintien au pouvoir à Bagdad d'un président Saddam Hussein, certes affaibli, mais qui pourrait se vanter, sans en souligner le prix d'avoir résisté plus d'un mois aux « impies américains et leurs laquais», comme le dit la nouvelle phraséologie de Bagdad, ne pourrait qu'effrayer les pays du Golfe et

Pour les premiers, cette « menace » persistante les obligerait à maintenir, sous une forme ou une autre, une importante présence armée américaine dont ils savent bien qu'elle est mal acceptée par leurs peuples. Si cette éventualité présente moins de risques au Koweït, où elle sera plus facile-ment compréhensible, ou à Bah-reïn qui abrite déjà une très importante base américaine, il n'en est pas de même en Arabie saoudite, pardien des lieux saints de l'islam. Cette question se pose pour le royaume non seulement sur le plan intérieur mais aussi eu égard à son rôle de leader du monde islamique.

Si, depuis le début de la crise. celui-ci n'a pas été véritablement contesté – Ryad garde le soutien de la grande majorité des Etats islamiques, - la vague d'anti-américa-nisme qui risque de déferler sur le monde arabe et, au-delà, sur le monde musulman (commme les manifestations au Pakistan par exemple le montrent) pourrait sin-gulièrement lui compliquer la tache. Ce n'est pas un hasard si les dirigeants saoudiens soulignent très fréquemment que « les forces amies (terme préféré aux « forces américaines » qui n'apparaissent jamais en tant que telles) partiront des que la menace sera écartée ». avec le secret espoir que cela se

#### Le message « Scud »

Or c'est le contraire qui pourrait arriver, avec ce que les responsa-bles saoudiens détestent le plus : une situation trouble, de tension, qui ne facilitera pas une éventuelle réconciliation au sein du monde

Devant cette nouvelle donne, Ryad devra cependant tenir compte de la position de ses alliés arabes. Si l'attitude de l'Egypte n'est pas à craindre, que va faire Damas qui, au moins officielle-ment, a toujours soutenu que seule la libération du Koweit l'intéres-sait? Dans son discours, dans uel les insultes adressées au roi Fahd et au président Moubarak sont légion, le président irakien se garde une nouvelle fois d'évoquer le cas du président Assad, le plus ménagé depuis le début de la crisc par son ennemi irakien. Fin politi-, le président Assad ne remettra sans doute pas en cause les très importants acquis que lui a valus son attitude dans la crise, mais il pourrait tenter de freiner un peu Oue va faire aussi le roi

Hassan II du Maroc, qui a pris depuis l'envoi d'un contingent de son armée en Arabie saoudite de plus en plus de distance avec la politique suivie? Relativement loin du front, le contingent marocain - environ douze cents hommes - n'a jamais, contraire-ment à ceux de l'Egypte et de la Syrie, été renforcé et on murmure à cet égard que le roi Hassan II aurait fait la sourde oreille aux

demandes saoudiennes. Sans véritable choix, l'Arabie

saoudite ne peut que prendre une Washington, mais en encourant des risques différents. En déclarant qu'« il faut faire quelque chose pour placer les ennemis dans une situation embarrassante ou dans une impasse», le président Saddam Hussein savait ce qu'il faisait et, de ce point de vue, il a provisoire-

Peu après cependant cette réponse positive au plan de paix soviétique, l'Irak envoyait vers 2 h 40 du matin encore un missile Scud en direction de la province est de l'Arabie saoudite, déclenchant pour la deuxième fois de la journée les sirènes d'alarme à Dhahran comme à Ryad. Ce missile qui provoquait le départ de missiles anti-missiles Patriot tant à Dhahran qu'à Bahreïn, à quarante kilomètres à l'est, était cependant et ce, pour la puremière fois.

Cette alerte avait été précédée vers 17 heures, d'une autre, quand l'Irak envoyait deux missiles « précisément », selon le porte-parole américain, en direction de la cité militaire du roi Khaled, à une soixantaine de kilomètres au sudouest de Hafar-al-Batin. Interceptés par les Patriot, ces deux mis-siles se désintégraient en vol mais des débris tombaient à environ 9 mètres d'un trou de protection dans lequel était installé un soldat. « J'ai entendu le bang du Patriot, j'ai regardé, et il y avait des débris tombant partout autour de moi » devait déclarer ce soldat dont la nationalité ne peut être révélée en raison de la censure pratiquée par

Après avoir vérifié qu'il n'y avait aucun risque chimique, une inspection des avions près desquels s'étaient écrasés aussi des débris, était entreprise, pour conclure qu'aucun d'entre eux n'avait été endommagé. C'est en tout cas la première fois que des missiles Scud atteignent de façon aussi proche cette cité militaire qui sert d'imsède un aéroport – aux alliés. Les missiles Scud qui s'étaient abattus la semaine dernière sur Hafar-al-Batin n'avaient pas été engagés par des Patriot vu le manque d'intérêt stratégique de cette ville.

Tôt jeudi matin, l'Irak avait aussi tiré deux missiles Frog, de fabrication soviétique, contre les forces alliées. Selon le porte-parole saoudien, l'un s'était écrasé dans le désert, l'autre ayant atterri près d'un camp des forces sénégalaises dont les cinq cents hommes sont déployés le long des eaux du Golfe, aux côtés des troupes marocaines. Sept soldats sénégalais avaient été blessés dont deux séricusement . Avec 70 kilomètres de portée, les missiles Frog, qui peuvent être plus facilement équipés de têtes redoutés par les alliés qui craignent que l'Irak ne les utilise sur les troupes lors du déclenchement d'une offensive terrestre.

#### Poursuite des opérations terrestres

En attendant la réponse de Bagdad, les opérations terrestres une très forte intensité et, pour la première fois, une compagnie de l'armée saoudienne, soit environ de cent à cent cinquante hommes, traversait la frontière, dans ce que le porte-parole saoudien devait décrire comme « une opération de reconnaissance en force ». Définissant cette nouvelle attitude comme a la suite logique de notre cam-pagne constituée de patrouilles agressives de reconnaissance et de contre-reconnaissance», le porteparole américain, le général Neal. déclarait : « les forces américaines et celles des pays de la coalition ont à plusieurs reprises franchi la frontière.» « Ces opérations au-delà de la frontière se poursuivront autant que nous considérerons que cela est nécessaire à la poursuite de notre campagne » devait-il aiouter.

Des éléments de la 101<sup>e</sup> division aéroportée qui avaient mercredi fait prisonniers quelque quatre cents Irakiens (et non cinq cents comme annoncé auparavant) après la destruction d'un réseau de treize à quinze bunkers, y sont retournés jeudi et y ont fait de nouveaux prisonniers. Selon le nouveau bilan annoncé par le général Neal, les forces américaines avaient fait mercredi quatre-cent-vingt et un prisonniers dont vingt officiers et en out pris quatorze autres jeudi. finissant de «nettoyer» ces bunkers, les troupes américaines auraient d'autre part récupéré d'importants documents et se scraient saisies de trois canons de DCA, d'un mortier et de fusils

A ce déferiement de feu lancé à 19 kilomètres à l'intérieur de l'Irak par la première division blindée, forces irakiennes n'ont pas répondu. Les troupes alliées, qui ont, d'autre part, poursuivi leur campagne aérienne particulièrement centrée jeudi sur le sud-ouest de l'Irak, là où une percée pourrait être déclenchée, ont, semble-t-il, décidé de tâter tour à tour les divisions irakiennes postées le long de la frontière pour, à la fois les détruire et montrer à celles qui les jouxtent ce qui les attend. Cette stratégie va, en tout cas, se pour-suivre avec la même ampleur, dit-on, en attendant que les politiaues fassent leur choix.

FRANÇOISE CHIPAUX

## Le dilemme de M. Bush

Denx heures après qu'à Moscou le porte-parole soviétique eut noncé la «bonne» nouvelle, son homologue américain, M. Fitzwater, vint apporter une réponse pro-visoire: « Le président Bush a remercié le président Gorbatchev pour ses efforts intensifs et utiles, mais a exprimé de sérieuses préorcupations à propos de plusieurs points du plan. Il a déclaré que les Etats-Unis consulteraient leurs partenaires de la coalition sur cette proposition. Nous sommes actuellement en train d'étudier l'initiative soviétique. Les Etats-Unis et leurs partenaires de la coalition continuent de faire la guerre.»

Pendant ce temps. M. Bush passait la soirée au théâtre, mais, après le spectacle, il eut une nouvelle réunion avec ses principaux collaborateurs, à la suite de quoi un officiel «anonyme» vint apporter à la presse un commentaire « durcissant » sensiblement la pre-mière réaction officielle : « La principale conclusion » de l'examen de la proposition soviétique est qu'elle « représente un retrait conditionnel », a indiqué le responsable. « La proposition, a-t-il précisé, mentionne en effet une levée des sanctions économiques et la levée des résolutions de l'ONU, ce qui revient à un retrait conditio qui serait inacceptable pour les Etats-Unis. »

Cela ne veut pas forcément dire que le projet soviétique est luinême « inacceptable », mais peutêtre seulement que Washington veut convaincre Moscou de le modifier pour le rendre plus conforme à ses exigences : de l'aveu même des Soviétiques, les entretiens de M. Aziz à Moscou ne sont pas terminés, et tous les détails de l'accord n'ont pas encore été mis au point.

La Maison blanche peut donc peser sur la suite des entretiens, même si les responsables améri-cains se défendent d'envisager toute « négociation » avec l'Irak par Soviétiques interposés. De même les Etats-Unis peuvent espérer que l'Irak, poussé dans ses derrebiffer, auquel cas les choses deviendraient à nouveau plus sim-

Dès à présent, l'accord soviétoirakien apporte à Washington des satisfactions non négligeables, si on le compare à ce qui était connu du projet soviétique initial.

#### Pas question de réparations

En effet, non seulement Bagdad accepte un e retrait total et inconditionnel » du Koweit, mais toute référence à une tentative de règlement ultérieur du problème palestinien disparaît. En revanche, il est question d'une libération des prisonniers de guerre immédiatement après le cessez-le-feu, ce qui était une des préoccupations dont M. Bush avait fait part à M. Gorbatchev dans la lettre qu'il lui avait adressée après réception du

Il reste que la reconnaissance par l'Irak de l'indépendance du Koweit et le retour du gouvernement koweitien ne sont pas mentionnes. Mais, selon un porte-parole du Kremlin, M. Serguei Grigoriev, interrogé jeudi soir par la chaine américaine ABC, ces deux points sont contenus implicitement dans l'acceptation par l'Irak d'un retrait inconditionnel du Koweit.

De même, il n'est pas question de « réparations » ou de dommages de guerre dus par l'Irak. Mais en tout état de cause, faisait remarquer mardi en privé un responsable du département d'Etat, il est difficile d'imaginer que l'Irak, dans l'état où il se trouve, soit en mesure de payer quoi que ce soit.

Restent donc les interrogations portant sur la durée et les modalités de l'évacuation, qui n'ont pas été précisées, et le problème de la levée des sanctions economiques contre l'Irak. La encore, le porte-parole soviétique faisait remarquer que ce point n'était pas incompatible avec un embargo sur les seules livraisons d'armes à l'Irak.

#### Risques de dérapage

En fait, au-delà de ces « détails ». si importants qu'ils puissent paraître, la question essentielle pour M. Bush est de savoir s'il eccepte une solution qui offre un « raccourci » pour sortir de la guerre, mais évite au « brutal dictateur» de rouler dans la poussière. Solution qui permet d'éviter bien des morts et bien des risques de dérapage, mais empecherait d'éta-blir un « nouvel ordre » régional tout à fait conforme aux vœux des Etats-Unis, et laisserait d'autre part Israël profondément insatis-

M. Bush avait paru faire de la déposition de M. Saddam Hussein le but ultime de la guerre. Mais depuis quelques jours les responsa-bles américains font discretement savoir que les Etats-Unis ont toujours pris en compte la possibilité, et même la probabilité, d'un main-tien de M. Saddam Hussein au pouvoir à Bardad. Est-ce le siene que le président américain a modéré ses ambitions?

Il faudrait pour cela que M. Bush parvienne à sortir de sa propre rhétorique et du raisonne-ment jusqu'au-boutiste qu'il a fait partager à une très large portion de l'opinion américaine. Des lors que la disproportion des forces est devenue manifeste, que les pertes américaines restent minimes et qu'une victoire totale semble à portée de canon, l'idée d'aller jusqu'à Bagdad avait fait rapidement son chemin dans le public améri-

Au moins l'initiative soviétique et les concessions majeures consen-ties par l'Irak obligent-elles le président américain à prendre le temps de la réflexion, et, très vraisemblablement, à différer l'offen-sive terrestre tout en continuant le

JAN KRAUZE

## Les douze résolutions du Conseil de sécurité

• 2 août, résolution 660 : «Le Conseil de sécurité, alarmé par l'invasion du Kowelt, le 2 août 1990, par les forces militaires de l'Irak, constatant qu'il existe, du fait de l'invasion du Koweit par l'Irak, une rupture de la paix et de la sécurité, agissant en vertu des articles 39 et 40 de la Charte des Nations unies :

▶ 1. Condamne l'invasion du Koweit par l'Irak; » 2. Exige que l'Irak retire immédiatement et inconditionnel-

lement toutes ses forces pour les ramener aux positions qu'elles occupaient le 1-août 1990; ▶3. Engage l'Irak et le Koweīt à entamer immédiatement des

négociations intensivas pour

régler leurs différends et appuie

tous les efforts déployés à cet

égard, en particulier ceux de la

Lique arabe : 34. Décide de se réunir de nouveau (...) pour examiner les autres mesures à prendre afin d'assurer l'application de la présente resolution. > Résolution votée à l'unanimité.

• 6 août, résolution 661 : le Conseil « prône » le boycottage commercial, financier et militaire de l'Irak, par 13 voix pour et 2 abstentions (Cuba et le Yémen). Ce boycottage inclut les importations de pétrole irakien et kowei-

• 9 août, résolution 662 : «L'annexion du Koweit par l'Irak, prétexte, n'a aucun fondement juridique et est nulle et non avenue » selon cette résolution qui appelle à « s'abstenir de tout contact qui pourrait être interprété comme une reconnaissance a de l'annexion. Le Conseil se déclare « déterminé à rétablir l'autorité du gouvernement légitime du Kowett » ainsi que « sa souveraineté, son indépendance et son intégrité territoriale». Cette résolution a été adoptée à

• 18 août, résolution 664 : à l'unanimité, le Conseil « exige » que l'Irak « autorise et facilite le départ immédiat du Koweit et de l'Irak des nationaux des Etats

 25 août, résolution 665 : par 13 voix pour et 2 abstentions (Cuba et le Yémen), le Conseil de sécurité autorise l'usage de la force afin de faire respecter l'em-

bargo contre l'irak. • 14 septembre, résolution 666 : le Conseil demande que l'aide alimentaire éventuellement envoyée à l'Irak et au Koweit soit acheminée et distribuée par l'ONU, le CICR et d'autres organisations internationales ou sous

 16 septembre, résolution 667 : le Conseil condamne « énergiquement » et à l'unanimité l'Irak pour ses « actes agressifs contre des locaux et du personnel diplomatique au Koweit, y compris l'enlèvement de ressortissants étrangers qui se trouvaient dans ces locaux ». Le Conseil demande leur libération immédiate et celle de tous ceux qui sont actuellement retenus en otage aussi bien en Irak qu'au

 24 septembre, résolution 669 : le Consell demande à l'unanimité au « comité des sanctions » d'examiner toutes les demandes d'assistance qui seront formulées par les pays éprouvant des difficultés économiques en raison de leur respect de l'embargo contre l'Irak.

• 25 septembre, résolution 670 : par 14 voix contre 1 (Cuba), le Conseil décrète l'embargo aérien contre l'Irak et décide l'immobilisation de tout navire irakien relächant dans un port étranger s'il est soupçonné d'avoir violé l'embargo.

• 29 octobre, résolution 674 : le Conseil condamne par 13 voix et 2 abstentions (Cuba et le Yémen) « les agissèments des autorités et des forces d'occupation irakiennes » au Koweit. II « rappelle à l'Irak qu'en vertu du droit international il est responsable de toute perte, tout dommage ou tout préjudice subis, s'agissant du Kowelt et des Etats tiers ainsi que de leurs ressortissants et sociétés, du fait de l'invasion et de l'occupation illégale « décide de rester en permanence activement saisi de la question jusqu'à ce que le Kowett ait recouvré son indépendance et que la paix ait été rétablie conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité».

• 29 novembre, résolution 677 : le Conseil condamne à l'unanimité les tentatives irakiennes de modifier la démographie du Koweit et confie à l'ONU la garde d'une copie du registre d'état civil de ce pays. • 29 novembre, résolution

678 : le Conseil « exige que l'Irak se conforme pleinement à la résolution 660 (1990) et à toutes les résolutions pertinentes ultérieures et, sans revenir sur aucune de ses décisions, décide de lui accorder une période de grâce pour lui laisser une dernière chance de le faire ». Il « autorise les Etats membres qui coopèrent avec le gouvernement du Kowett, si au 15 janvier 1991 l'Irak n'a pas pleinement appliqué les résolutions sus-mentionnés (...), à user de tous les moyens nécessaires pour faire respecter et appliquer la résolution 660 (1990) du Conseil de sécurité et toutes les résolutions pertinentes ultérieures, ainsi que pour rétablir la paix et la sécurité internationales dans la région ».

### Les ultimes initiatives diplomatiques

 29 janvier : douze jours après le début de la guerre, une déclara-tion soviéto-américaine affirme que les hostilités peuvent encore cesser « si l'Inda s'engage sons équi-verse à ce estima de l'après de l'a voque à se retirer du Koweit ».

- 2 février : dans un message, le président iranien, M. Hachemi Rassandjani, propose à M. Saddam Hussein « des solutions possibles à la guerre ».

- 9 février : le président iranien indique que la réponse irakienne n'a pas « été au niveau de ce qu'on

- 10 février : le vice-premier ministre irakien. M. Saadoun Hamadi, indique que Bagdad est « pret à entamer des négociations sans préalable à condition que les Etats-Unis s'abstiennent d'interve-nir dans ces négociations ».

- 12 février : arrivée à Bagdad de M. Evgueni Primakov, émis-saire de M. Gorbatchev. M. Sad-dam Hussein lui affirme être prêt à coopérer avec l'URSS et d'autre pays pour parvenir à une solution pacifique des problèmes de la région.

- 15 février : Bagdad annonce être prêt à coopérer pour l'applica-tion de la résolution 660 du Conseil de sécurité (exigeant son retrait inconditionnel du Koweit), mais assortit cette proposition de conditions qui sont rejetées par les membres de la coalition anti-ira-

- 18 février : M. Gorbatchev propose à M. Tarek Aziz, ministre irakien des affaires étrangères, qu'il rencontre à Moscou, un plan de règlement de la crise. Le ministre irakien repart immédiatement pour Bagdad.

- 19 février : M. Bush affirme que le plan soviétique est « très insuffisant », mais que cette initiative doit être « complètement

- 20 février : Bagdad annonce que M. Aziz doit se rendre à Moscou, porteur de la réponse irakienne au plan soviétique. Il quitte Bagdad le 21 via Téhéran. Il arrive à Moscou quelques heures après que Saddam Hussein a prononcé son discours sur Radio-Bagdad. -

DEMAIN NOTRE SUPPLEMENT

系 Monde RADIO TÉLÉVISION



Dans un communiqué publié

vendredi matin, le Quai d'Orsay,

rendant hommage aux efforts de

M. Gorbatchev, a estimé que « plu-

sieurs points déterminants demeu-

rent imprécis » dans le plan soviéti-

» La France étudic les huit points

du plan de paix soviétique. Le pré-sident de la République est en liai-son constante avec les chefs d'Etat

et de gouvernement directement

» La France salue les efforts du

président Gorbatchev. L'adhèsion

de l'Irak à ce plan constitue un pas

dans la bonne direction et sait

nature l'espoir d'une solution pacifi-

» Mais la France estime que plu-

sieurs points déterminants demeu-

rent imprécis. Il en est ainsi notam-

ment de l'évacuation du Koweit, qui

ne saurait être reportée; son début

doit être immédiat et son achève-

ment à terme rapproché. La vali-

dité des résolutions des Nations

unies ne peut être appréciée que par le Conseil de sécurité lui-même,

sans qu'il soit préjugé de ses déci-

» La France considère que l'heure est décisive et que le chemin

d'un ministre irakien

« Tu devrais être le demier

à parler d'une offensive ter-

restre ou autre, étant donné

que tu es un vil dépendant

des Américains. > « Tu n'as

qu'à te taire, toi et tes sem-

blables. » Ces propos peu

diplomatiques s'adressent à M. Dumas. Leur auteur est le

ministre irakien de l'informa-

tion, Latif Nassif Jassem qui,

depuis le début de la crise du

Golfe, s'est régulièrement

distingué dans l'invective et

M. Dumas est encore qualifié de *∢minus* » pour avoir

évoqué le déclenchement

d'un assaut terrestre. Son

sort, finalement, sera le

même que celui de tous les

alliés, selon le ministre ira

kien : « si vous voulez tenter votre chance, vous serez

bottés vers les poubelles de l'Histoire ». - (AFP.)

que de la crise du Golfe.

que. Voici ce texte :

### Paris: «Le cessez-le-feu et le retrait ne peuvent intervenir que concomitamment »

déclare M. Roland Dumas

M. Roland Dumas a déclaré, vendredi 22 février, que l'Irak devait « lever les ambiguités » qui subsistent dans le plan soviétique pour « conduire à la paix » dans le Golfe.

reaction sures l'accepta

« Nous admettons qu'on enregistre un progrès, mais des ambiguités demeurent. Il faut les lever », a dit le ministre, interrogé par Europe l.

« L'ultime effort doit être fait par l'Irak. Cet ultime sursaut qui peut conduire à la paix doit être entre-pris dans les heures qui viennent », a-t-il aiouté II a précisé qu'il a-t-il ajouté. Il a précisé qu'il s'était entretenu à plusieurs reprises dans la nuit avec son homologue américain, M. James Baker, et qu'il entrerait dans les prochaines heures en contact avec les dirigeants soviétiques.

« Il faut, par l'intermédiaire de M. Gorbatchev, faire obtenir ce qui manque encore pour que cette avancee soit une avancée décisive », a-t-il expliqué. La France émet plusieurs réserves, notamment sur le calendrier prévu par l'Irak pour le

retrait. « On ne peut pas continuer à vivre dans l'équivoque. Le cessezle-feu et le retrait ne peuvent inter-venir que concomitamment. Or, les indications sur la durée du retrait nous laissent un peu dans le hasard», a souligné M. Dumas.

« On ne peut pas laisser plusieurs semaines » à Saddam Hussein, a poursuivi le ministre français avant d'ajouter : « Ce retrait nous amènerail à une date qui interdi-rait toute action ultérieure en cas de manquement à la parole ou à l'accord et qui rendrait les alliés impuissants (...) Ce scrait lâcher la proie pour l'ombre. »

Roland Dumas s'est étonné de ce que le plan de Moscou ne fasse pas mention de la souveraineté du Koweit et s'est interrogé sur le sens de « la double articulation entre le discours très dur de Saddam Hussein jeudi après-midi et l'acceptation soudaine» du plan de paix soviétique. Il a ajouté qu'il se pose des questions sur le rôle actuel du

## Bonn: «Un pas dans la bonne direction »

Le ministre allemand des affaires étrangères, M. Hans-Dietrich Genscher, a estimé, vendredi 22 février, que l'acceptation du plan soviétique par l'Irak était « un pas dans la bonne direction ». Il a néanmoins ajouté que des points décisifs de ce plan demandaient à être précisés, en particulier celui des délais dans lesquels ce retrait de l'émirat doit s'effectuer.

M. Genscher a rendu un hommage parallèle à MM. Mikhaïl Gorbatchev et George Bush, créditant le premier « d'efforts intensifs et opiniâtres » pour parvenir à une solution susceptible d'éviter l'affrontement terrestre, et le second d'avoir agi avec « responsabilité » pour faire respecter le droit international. « Il ne doit pas y avoir de prime à l'agression!», a également affirmé le chef de la diplomatie allemande, qui estime qu'en accep-tant le plan soviétique, M. Saddam Hussein ne fait que «que constater la situation sans issue dans laquelle il a placé son armée et son peuple». En conclusion de sa brève intervention, M. Genscher a indiqué

Une copie à revoir

Il n'en est pas question pour les

puissances occidentales engagées

dans le Golfe. Il y a quelques jours, le président Bush (soucieux de ne

pas laisser à l'adversaire le temps de rapatrier tout son matériel mili-taire encore en état) ne voulait

taire encore en état) ne voulait entendre parler que de quatre jours et M. Mitterrand était prêt à aller jusqu'à deux semaines. Ils seraient tombés d'accord, depuis, sur un délai d'une semaine, grand maximum. C'est, pour M. Roland Dumas qui faisait là allusion au butoir de la mirrars et à l'arrivée.

butoir de la mi-mars et à l'arrivée des grosses chaleurs, le seul moyen

d'éviter d'en arriver à « une date

qui interdirait toute action ulte-rieure en cas de manquement à la

parole ou à l'accord et qui rendrait les alliés impuissants ».

plan soviétique : il ne prévoit le début du retrait irakien que vingt-

quatre heures après le cessez-le-feu. Vu les antécédents de Saddam Hussein en la matière – il avait

profité, en 1988, d'un cessez-le-feu conclu avec l'Iran pour mieux repartir à l'offensive, – cette condi-tion mise à un retrait théorique-ment « inconditionnel » est jugée

inacceptable par les dirigeants de la coalition. Pour eux, cessez-le-

feu et début du retrait doivent être concomitants. Ils s'interrogent

aussi sur la nature du cessez-le-feu : doit-il être total? Ne faut-il pas se ménager la possibilité de réagir à d'éventuels abus?

Autre « condition » particulièrement litigieuse : celle qui prévoit la levée du blocus de l'Irak lorsque

Bagdad aura évacué deux tiers de ses forces stationnées au Koweit. Pas question, non plus, de l'avali-ser. D'abord parce que seul le

Autre problème souleve par le

tout ce qui est en son pouvoir pour que les chances de paix qui appa-raissent aujourd'hui ne solent pas Les événements de la nuit mos-

covite ont bouleversé l'ordre du jour du Bundestag, qui devait dis-cuter vendredi matin d'une décla-ration gouvernementale sur la poli-tique étrangère. Celle-ci avait été critiquée simultanément par l'opposition social-démocrate, qui reprochait au-ministre-l'insuffi-sance de sa « politique du carnet de chèques », et par la CSU bavaroise indisposée par le « défaut de solidarité active avec les alliés » qui aurait caractérisé l'attitude de M. Genscher depuis le déclenchement de la crise.

Le président du SPD, M. Hans une attaque terrestre doit être ou non declenchée, et non à l'un ou l'autre des pays membres de la coalition», a-t-il affirmé. Londres: «Ce n'est pas encore suffisant» taire au Foreign Office, M. Douglas batailles ». M. Major avait alors de notre correspondant

M. John Major a déclaré, vendred matin 22 février, que le plan de paix soviétique constituait « certainement un progrès » par rapport aux propositions précédentes, mais qu'il « n'était pas encore suffisant ». Le premier ministre, qui parlait sur le person du 10 Downing Street, a indiqué que le cabinet allait se réunir pour étudier en détail le texte soviétique. M. Major estime que ce soviétique. M. Major estime que ce plan est encore très loin de ce qu'exigent les diverses résolutions des Nations unies et qu'il contient « plusieurs très graves défauts ». Il n'est d'ailleurs « pas du tout clair »

qu'il ait été accepté par les Irakiens. Les Britanniques ne rejettent donc pas d'emblée la démarche soviétique, mais ils expriment de très tortes réserves à propos de celle-ci. L'entourage du premier ministre avait exprimé un scepticisme plus grand encore au cours de la nuit. Un proche de M. Major avait alors fait savoir qu'à première vue «cela ne changeait rien puisque l'Irak conti-

nuail de poser des conditions préala-bles à son retrait du Koweit ». Le texte soviétique a le défaut, aux yeux des Britanniques, de met-tre la charrue devant les bœufs. Il prévoit que le retrait commencerait le deuxième jour qui suivrait le ces-sez-le-feu, alors que Londres insiste pour que l'ordre soit inverse : d'abord le retrait d'une partie importante des forces irakien ensuite seulement un cessez-le-feu. Il manque d'autre part des éléments jugés essentiels par Londres tels que l'acceptation formelle, par les Irakiens, du retour au pouvoir de la famille régnante des Al Sabah et le

paiement d'indemnités au Koweit pour les dommages subis. Les Britanniques estiment inac-ceptable que le dirigeant irakien isse se retirer du Koweit en négociant pas à pas sa marche arrière. Ils veulent un départ immédiat qui ressemble à une défaite et qui soit annoncé par le dirigeant irakien

Des consultations ont eu lieu pen-dant toute la nuit de jeudi à ven-

Hurd, a ainsi été en contact avec son homologue américain, M. James Baker. Le conseiller diplomatique dont M. Major a hérité, sir Charles Powell, a eu également plusieurs conversations téléphoniques avec M. Brent Scowcroft, conseiller du président Bush pour les questions de sécurité nationale.

Tout paraissait beaucoup plus simple après le discours radiodiffusé du président Saddam Hussein, jeudi, dans lequel ce dernier appelait

déclaré que ce texte « ne contenait pas une lueur d'espoir, pas une lueur de compromis ». « Une chance considérable a été perdue. Nous allons faire en sorte que le Koweit soit libéré et, à moins que Saddam Hussein n'applique intégralement les résolutions des Nations unies, il y aura une guerre au sol », avait ajouté le premier ministre.

**DOMINIQUE DHOMBRES** 

### Le Caire: prudence

de notre correspondant

Prudence et expectative caractérisent l'attitude égyptienne à l'égard de la déclaration de Moscou. Vendredi matin, la seule réac-tion d'un responsable égyptien était celle d'un diplomate aux Nations unies, qui a estime que l'e acceptation par l'Irak du prin-cipe d'un retrait inconditionnel du Koweit était un très important premier pas vers une solution du conflit».

Cette prudence égyptienne est due au fait que les propositions de Moscou laissent dans l'ombre plusieurs questions jugées indispensa-bles par Le Caire. La première est « la restauration du gouvernement koweitien légitime », qui n'est pas mentionnée dans les huit points du plan soviétique, et qui a toujours constitué dans les déclarations égyptiennes le corollaire du « retrait total et inconditionnel ».

Quelques heures avant l'arrivée de M. Tarek Aziz à Moscou, le ministre égyptien des affaires étrangères accueillait favorablement l'initiative soviétique « à condition qu'elle puisse convaincre l'Irak de respecter totalement les résolutions du Conseil de sécurité,

et inconditionnel, et le retour de la légitimité au Koweît ». Une autre question qui, pour Le Caire, reste dans l'ombre est celle de la respon-sabilité de l'Irak dans le conflit du Golfe.

Pour le chef de la diplomatie égyptienne il ne fait aucun doute que l' « Irak est le responsable de cette guerre», une déclaration sous-entendant que Bagdad devra dédommager Le Caire. Des dédommagements déjà évoqués dans les résolutions de la conférence des ministres arabes des affaires étrangères, qui s'était tenue ici quelques jours après l'in-vasion du Koweit.

Reste le problème plus épineux de la survie du régime irakien, qui considere l'Egypte ainsi que l'Arabie saoudite, comme des ennemis jurés. Cette hostilité que le chef de l'Etat irakien n'a pas cachée dans son discours du 21 février préoc-cupe le président Moubarak. Dans un éditorial publié vendredi par le quotidien Al Ahram, M. Ibrahim Nafee, qui est un proche du raïs, écrit : «Le maintien au pouvoir de Saddam Hussein après la guerre en fera un tigre blessé, qui donnera libre cours à sa rage contre son peuple et ses voisins, à plus ou moins

**ALEXANDRE BUCCIANTI** 

dont la première est le retrait total

## APPEL DE MÉDECINS DU MONDE

Médecins du monde, nous nous consacrons, chacun dans notre pays, à la lutte contre la douleur, la maladie et la mort.

Par temps de guerre, cette lutte est un devoir impérieux et universel.

Chacun d'entre nous se sent responsable de l'universalité du droit de tout individu à être secouru. Nous nous portons volontaires pour exercer ce devoir et ce droit d'assistance humanitaire médicale à tout être humain en danger.

Aujourd'hui, ce devoir nous appelle à intervenir auprès des populations réfugiées en Jordanie, en Iran, en Turquie, en Syrie, auprès des populations civiles menacées en Israël, dans les territoires occupées et au Liban.

Ce même devoir nous commande d'intervenir aussi auprès des victimes civiles des combats en Irak, au Koweit et en Arabie saoudite.

Nous demandons que toutes les frontières s'ouvrent à nos convois de soignants et de médicaments.

Nous demandons que les hôpitaux civils soient libres d'accès pour ceux qui n'ont d'autre souci que le geste médical qui porte secours.

Nous demandons que la sécurité de nos équipes soit garantie par les belligérants.

Médecins du monde, 67, avenue de la République, 75011 Paris. Tél.: (1) 43-57-70-70.

#### conduire à la solution pacifique qu'elle a toujours souhaitée.» selon M. Hans-Dietrich Genscher que a la République fédérale fera Les amabilités

de notre correspondant

Jochen Vogel, apporte aujourd'hui son appui à l'attitude définie par M. Genscher, tout en lançant un appel pressant aux pays engagés sur le terrain à ne pas prendre de décision de lancer la bataille terres-tre. « C'est à l'ONU de décider si

de cette condition prouve d'autre part qu'elle n'a jamais constitué qu'un argument de propagande de la part d'un Saddam Hussein plus soucieux de conquérir une hégémo-Conseil de sécurité - et certainenie régionale que de lutter pour ment pas l'Irak - peut défaire ce qu'il a fait. Ensuite, parce que cette référence aux deux tiers que justice soit rendue aux Palestiniens. Nul doute que l'argument servira à la diplomatie française au résonne très désagréablement aux oreilles, lorsqu'on se souvient qu'a-vant d'envahir l'émirat, le 2 août Maghreb lorsque l'heure aura

> Alors que les armes vont continuer, au moins les prochains jours, à parler, diplomates et chefs d'Etat vont beaucoup s'activer. Les dirigeants de la coalition, dont il serait vain de vouloir tenir la comptabi-lité des échanges téléphoniques tant ils sont nombreux, ne veulent laisser s'installer aucune divergence majeure entre eux. Il leur faut, encore et surtout, convaincre M. Gorbatchev de faire mieux. Et ce dernier devra faire la preuve, s'il veut réussir complètement le redressement en cours, que, quand Saddam Hussein parie, c'est bien M. Tarek Aziz qu'il faut écouter. Une gageure qui n'est pas gagnée

sonné de réparer outre-Méditerra-

née ce qui devra bien l'être.

**JACQUES AMALRIC** 



vente en librairie

dernier, Saddam Hussein revendi-quait près d'un tiers de son terri-toire. Ne chercherait-il pas à conserver cette portion du Koweit, après s'être donné le temps de souffler, les moyens de s'approvi-sionner en armes et en munitions à

l'étranger et surtout après avoir désorganisé, grâce au cessez-le-feu, la préparation de l'offensive terres-tre de la coalition? Le «lien» abandonné D'autres questions font aussi

problème. C'est ainsi que, en vouproblème. C'est ainsi que, en vou-iant s'arroger le droit d'annuler à sa convenance les résolutions du Conseil de sécurité, Saddam Hus-sein cherche à échapper aux dom-mages de guerre qu'il doit au Koweit en vertu de la résolution 674 adoptée dès le 29 octobre der-nier. Là encore, fait-on remarquer dans la coalition, seul le Conseil de sécurité est compétent pour se sécurité est compétent pour se déjuger s'il le veut.

On se déclare satisfait, en revanche – et pour des raisons différentes à Washington et à Paris, – de constater que Saddam Hussein a abandonné le lien qu'il établissait la semaine dernière encore entre l'évacuation du Kowell et la question palestinienne. D'abord parce qu'in tel maintien n'aurait fait qu'an tel maintien n'aurait fait qu'accroître l'envie israélienne de régler sous peu ses comptes avec l'Irak – et cette envie est jugée déjà de plus en plus intense. L'abandon

diplomatiques

Les ultimes initiative

### Aux Nations unies. satisfaction et réserves

**NEW-YORK (Nations unies)** correspondance

L'annonce de la réponse positive de l'Irak au plan de paix soviéti-que, jeudi soir 21 février, a suscité des réactions contrastées à l'ONU.

Scepticisme prudent d'un côté, oie contenue de l'autre : telles étaient les premières réactions à l'ONU jeudi soir. « C'est le début d'une longue sin », résumait un diplomate occidental à l'annonce de la répouse irakienne au plan soviétique. En attendant la réunion du Conseil et le briefing soviétique prévus dans la journée de ven-dredi, les ambassadeurs, auprès de l'ONU, réunis pour la réception d'adieu de l'ambassadeur de Singa-pour, n'ont pas manqué de comabsents, les représentants de l'Union soviétique et de l'Irak, qui se trouvent actuellement à Mos-

Ainsi l'ambassadeur d'Arabie saoudite, M. Samir Shihabi trouvait qu'il y avait « trop de conditions à ce retrait dit sans conditions... ». Pour l'ambassadeur d'Egypte, M. Amre Moussa, la réponse de Bagdad n'était qu' « une première étape positive », en attendant le retour du gouvernement légitime du Kowest et les

#### « Première bonne nouvelle depuis le 2 août »

Evoquant le quatrième point de la réponse irakienne demandant l'annulation de toutes les autres deur canadien M. Yves Fortier expliquait que chacune des douze résolutions du Conseil représente « une réaction à une action de l'Irak », et estimait qu'il n'était « pas normal » que Bagdad ait accepté seulement la première de ces résolutions.

En général très prudent, l'ambassadeur chinois, M. Li Daoyu, exprimait de « grands espoirs » résentant permanent du Yémen célébrait la réponse irakienne comme « la nouvelle que le monde attend depuis huit mois, la pre-mière bonne nouvelle depuis le 2 août ». Même enthousiasme chez son collègue cubain, M. Alarcon, qui annonçait « la guerre est finie » et préconisait que tout le reste du problème devrait être résolu « au Conseil de sécurité de l'ONU et non pas à Washington ». Quant à l'am-bassadeur iranien M. Kamal Kharrazi, il affirmait : « Maintenant, il sera très difficile pour les Américains de rejeter la paix.

Quelques minutes après l'annonce soviétique de la réponse irakienne, le représentant de l'OLP, M. Nasser Al-Kidwa s'adressait, jubilant presque, aux journalistes pour affirmer qu'il n'était « pas du tout déçu » de l'absence de liens entre la crise du Golfe et la question palestinienne dans la proposi-tion irakienne. « C'est le début du respect international pour les déci-sions du Conseil. Notre tour viendra e. A la mission d'Israël en revanche, les diplomates se disaient « choqués » par le plan

### **AFSANÉ BASSIR POUR**

Les récits et dépêches des envoyés spéciaux en Irak de toutes les grandes agences de presse internationales sont soumis à la censure préalable des autorités de Bagdad, qui « encadrent » les journalistes. D'autre part, les services de presse des armées alliées stationnées en Arabie saoudite contrôlent la plupart des reportages diftélévision occidentales et exigent notamment que les lieux de tournage ne scient pas indiqués avec précision. La censure militaire préalable n'est pas appliquée en Egypte ni en Jordanie. En Israël, elle existe. mais les autorités n'exigent pas de voir les articles des journalistes avant leur transmission.

### Le Monde

RADIO TELEVISION

# Pour Jérusalem, le « scénario catastrophe »

de notre correspondant

Les Israéliens n'ont jamais caché leur position: ils tiennent tout autant au départ de Saddam Hussein du pouvoir qu'à celui des troupes irakiennes du Kowelt. Toute perspective de dénouement de la crise du Golfe qui laisserait en place le régime irakien suscite méfiance et nervosité à Jérusalem,

L'annonce de l'acceptation par l'Irak du plan soviétique a surpris les dirigeants israéliens en pleine nuit. La radio n'en donnait pas moins, vendredi matin 22 février, une première réaction officielle traduisant un embarras certain : tout cessez-lefeu qui ne serait pas le résultat d'une « défaite politique et militaire claire de l'Irak », disait-on de manière un peu elliptique, « provoquera de très graves problèmes ». On assurait faire

confiance au président Bush pour prendre les bonnes décisions. L'armée a encore accru son état d'alerte pour le cas où un rejet américain du plan soviétique entraînerait l'Irak, « dans un geste désespéré », à utiliser ses armes chimiques contre Israël.

La position israélienne avait été maintes fois réitérée ces derniers jours. A deux reprises au moins, le premier ministre, M. Yitzhak Sha-mir, a dit qu'il n'envisageait pas de paix dans la région avec le maintien du président Saddam Hussein au pouvoir. Le scénario de retrait inconditionnel préparé par les Soviétiques et accepté par les Irakiens n'était pas encore connu qu'on le qualifiait déjà « de scenario catastrophe » à Jérusalem. Aux yeux des Israélieus, ce scé-Il assure la survie d'un des régimes les plus radicaux à Bagdad et le maintien au pouvoir d'un homme

avant la crise du Golfe. Il peut permettre à Saddam Hussein « de transformer une défaite militaire en victoire politique» et de voir son prestige rehaussé dans le monde arabe et, notamment, auprès des

#### « Des arrangements de sécurité »

Avec le plan soviétique, la machine de guerre irakienne échappe à la destruction totale. Les Israéliens estiment que plus de la moitié du potentiel non conventionnel – nuclésire, chimique et bactériologique - irakien a été détruit et quelque 40 % des forces conventionnelles. «Ce n'est pas assez», nous disait récemment un haut fonctionnaire. ant un revirement de la politi-

reconstruire l'arsenal militaire irakien : l'armée rouge entend préserver ses positions d'influence dans la région, les armements sont à peu près la seule chose que l'URSS peut exporter et l'Irak, producteur de pétrole, peut payer en devises fortes.

On ne trouvait, cette semaine, que de rares voix dissidentes dans les milieux officiels pour faire entendre un son un peu différent. Ces minoritaires faisaient valoir que le bilan, même si la guerre devait s'arrêter à ce stade, restait largement positif pour israël. Il n'est pas sûr que Saddam Hussein ressorte politiquement renforcé de l'affaire et il est acquis, en revanche, qu'un des appareils militaires les plus menaçants de la région a été largement entamé.

En tout état de cause, faisaient valoir les milieux officiels, tout pro-

arrangements de sécurité o pour Israēl, qui n'a cessé d'être la cible des missiles irakiens, alors même qu'il était étranger à ce conslit. L'affaire sera surement au centre de consultations entre l'Etat hébreu et les États-Unis. A s'en tenir à la version du plan soviétique donné par les d'une assurance formelle que les atta-ques de missiles contre l'Etat hébreu devront immédiatement cesser.

Certains commentateurs expliquent que la perspective d'un règle-ment négocié fait encore peser une contrainte particulière sur les dirigeants israéliens. S'ils veulent mener une opération de représailles après les attaques dont Israël a été victime et éliminer le danger des missiles irakiens, alors le temps leur est peut-

**ALAIN FRACHON** 

## Faudra-t-il rendre le Golan?

Les Israéliens de ce territoire « annexé » s'inquiètent déjà d'un éventuel règlement avec la Syrie, après la guerre du Golfe

KATZRIN de notre envoyé spécial

Ici, on n'v croit pas beaucoup ou du moins affecte-t-on de ne pas y moins à en discuter sérieusement. Avec, à l'esprit, «le cauchemar de Yamit», cette implantation israélienne bâtie dans le Sinaï et dont l'évacuation, lors de la restitution en 1982 du territoire égyptien conquis en 1967, a provoqué un véritable

M. Meir Monitz brandit une lettre du cabinet du premier ministre Itzhak Shamir, à l'appui du scepticisme qu'il affiche vis-à-vis des informations faisant état d'une possible restitution à la Syrie du plateau du Golan (occupé depuis 1967 et «annexé» en 1981) dans le cadre d'un règlement de paix négocié avec Damas sous la houlette des Etats-

promet que « la loi israélienne res-tera en vigueur sur le Golan pour l'éternité». Donc, le maire adjoint de Katzrin, localité israélienne de 3 600 habitants plantée en 1977 au beau milieu du plateau, ne veut pas croire qu'il pourrait un jour prochain évacuer sa ville, que le gouvernement pourrait accepter de rendre le Golan. Mais il n'est finalement pas si sûr d'être à l'abri de toute mauvaise surprise. Et cet ancien militaire de carrière de quapeu inquiet depuis qu'il a vu à l'œu-vre la machine de guerre américaine lancée contre l'Irak. Elle préfigure, craint-il a plus que tout », la détermi-nation avec laquelle Washington fera pression sur l'Etat hébreu pour

Oτ, « une pression américaine peut nous faire craquer », dit-il et il s'agit dès maintenant « de convaincre les

Datée du 11 février, la missive Etats Unis que le Golan est indispensable à Israël». En tout cas, pour lui, «l'Etat ferait une erreur en mettant le Golan sur la table de négociation ». D'abord, explique Meir Monitz, « on ne donne pas sa maison», ensuite le plateau contrôle l'essentiel de l'eau du pays et, enfin, il est une indispensable « zone-tampon entre Israel et la Syrie ». « On ne doit donc pas parler du Golan » dans les négociations de paix, estime-t-il.

Quant aux dix mille juifs israé-Quant aux dix mille juits israé-liens habitant Katzrin et les trente-deux kibboutz ou moshav (villages communautaires) du Golan, ils feront « tout pour que le plateau ne fasse pas l'objet de négociations, mais ils le feront dans le cadre de la lois. Un « Golan autonome et démi-litarisé » ? Meir Monitz trouve un tel projet « irréaliste, avec une dictature en face (en Syrie) dont les idées sont proches de celles de Saddam Hus-

L'hypothèse de l'autonomie n'est, en revanche, pas loin de séduire ce vétérinaire de trente-neuf ans, habitant une localité proche de Katzrin, pour qui le plateau «doit à tout prix rester une zone-tampon» qu'il est hors de question de rendre à la Syrie: «Si, sous la pression des Etats-Unis, on n'a pas le choix, l'autanomie est un projet réaliste». « On peut vivre avec les Druzes et des civils syriens, dit-il et, dans et cas, il res-terait, car « soigner des vaches syriennes » ne lui poserait « aucun problème ».

Résistance à une évacuation forcée

Une démilitarisation du Golan aurait, en tout état de cause, un effet immédiat sur une localité comme Katzrin dont un tiers de la popula-tion est composé de soldats israéliens. Un autre tiers, selon Meir Monitz – arrivé, lui, en 1981, – occupe des emplois industriels dans l'une des usines de la ville (eau minérale, informatique, électromagnétique, optique, plastique...). Le troisième tiers de la population, dont la moyenne d'âge, dit le maire adjoint, se situe entre treate et quampte de la companyation et qua companyation et de la companyation et de la

rante ans, a une activité agricole. A en croire Meir Monitz, le Golan reste attirant, en dépit des incerti-tudes qui peuvent peser sur le sort du plateau une fois que les armes se seront tues dans le Golfe. e Il y a un an, assure-t-il, il y avait deux cents logements vides à Katzrin. Aujour-d'uni il n'y en a plus un seul de libre, el nous avons un programment. el nous avons un programme de construction de six cenis nouveaux logements ». « Qualité de la vie, air pur, meilleures conditions de logement, emplois disponibles, prix plus avantageux qu'à Tel-Aviv ou Jérusalem » sont toujours, selon Meir Monitz, autant d'attraits dont béné-ficie une ville remplie d'ambition, celle d'avoir «un jour » 25 000 habi-

Cet optimisme, on le retrouve à Yonatan, I'un des moshav du pla-teau. Trente-cinq familles y vivent teau. I rente-cinq familles y vivent actuellement, et vingt-cinq maisons supplémentaires sont prévues. Pour-tant, dernère l'assurance de Dany – « certain que le gouvernement ne ren-dra pas le Golan » – perce la même crainte que celle de Meir Monitz : que les pressions américaines fassent « courber» les autorités israéliennes «courber» les autorités israéliennes. «Là est le vrai problème» dont parleurs les habitants de Yonatan. Si ca devait arriver, assure Dany, les Israéliens du Golan seraient «plus

forts que les habitants de Yamit, et aucun d'entre eux n'accepterait les offres d'argent (pour compensation)

Quelle forme prendrait la «resis-Dany ne le sait pas exactement mais il est sûr qu'il y en aurait une; en tout cas, à Yonatan, dont les terres agricoles sont situées à six kilomètres à peine de la frontière syrienne. Une agriculture qui constitue toute l'activité du moshav, avec vignes, pommiers, avocatiers et un cheptel (850 bovins) qui lui permettent de ne connaître aucun problème financier. A cela s'ajoute le fait que à l'heure actuelle, « le Golan est l'un des endroits les plus sûrs d'Israël». Dany, installé ici depuis quinze ans, sentent « en sécurité ici, plus qu'on ne peut l'être aujourd'hui à Tel-Aviv», cible des missiles irakiens, malgré la proximité de la frontière syrienne.

#### Des Druzes toujours syriens

«Le Golan pour prix de la position adoptée par la Syrie dans la guerre du Golfe : ce ne serait pas cher payé», disent certains. A Majdel Shams, la plus importante des quatre localités druzes du plateau, on paraît apprécier avec une grande prudence l'éventualité d'une restitution du Golan après-guerre. Avec prudence et un certain dépit, à en croire l'un des huit mille habitants de cette ville (quinze mille Druzes vivent sur le Goian. Préférant garder l'anonymat, il affirme qu'une très large majorité de Druzes désavoue la politique du président Hafez El Assaci qui a « déçu » en se rangeant dans le camp de la coalition anti-irakienne. Il dit aussi qu'une « restitution (du Golan), dans cette condition de transaction, serait humiliante». « Nous sommes syriens, nous sommes une partie de la Syrie et esperons revenir à ce pays, mais pas comme çà », déclare-t-il, en expliquant qu'après une dure campagne, en 1982, pour refuser la carte d'identité israélienne, les Druzes du Golan avaient finalement du l'accepter. Visiblement très aisé, il élude soigneusement toute question sur l'avenir économique d'un Golan rendu à la Syrie. Il affirme notamment « ne pas savoir » si ses conditions de vie seraient moins avantaruses que maintenant. « Je sais que le niveau de vie est plus bas en Syrie qu'en Israël » mais « de toute façon, on s'adapte »

Pour l'heure, la vallée de Majdel Shams continue à retentir des conversations criées de part et d'autre des grillages et barbelés marquant la ligne de cessez-le-feu entre Israël et la Syrie. Sous le regard de militaires israéliens et d'observateurs de l'ONU, perchés sur leurs miradors, des familles échangent ainsi des nouvelles des uns et des autres, de Syrie d'un côté, du Golan « israélien » de l'autre. Amplissées par les porte-voix dont nombre d'habitants se sont munis, les phrases hachées montent des champs en terrasses vers le mont

inga kaban ang ang Tipagan ang ang

1.

್ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸಿಕ್

## Le couvre-feu a des conséquences dramatiques dans les territoires occupés

Cri d'alarme des organisations internationales humanitaires

Plusieurs organisations internationales humanitaires travaillant dans les territoires occupés ont lancé, jeudi 21 février, un cri d'alanne : soumis à un couvrefeu quasi ininterrompu depuis plus d'un mois, les Palestiniens de cisjordanie et de la bande de Gaza vivent dans une situation de plus en plus difficile.

Alasta / 1

**JERUSALEM** 

ISRAÉL

de notre correspondant Conscientes des critiques qui leur

sont adressées à ce propos, les autorités militaires avaient annoncé à la mi-février - le 14, puis le 18 - qu'elles allaient pro-gressivement lever le couvre-feu : en tout état de cause, disaient-elles, les Palestiniens disposent chaque jour de quelques heures pour s'approvisionner. En fait, la plupart des observateurs ont pu faire le même constat que celui établi par le collectif d'organisations qui s'est adressé jeudi à la presse : dans de très nombreuses localités et camps de réfugiés de Cisjordanie et dans l'ensemble de la bande de Gaza, le couvre-feu est toujours appliqué, consignant à domicile, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, des dizaines de milliers de familles.

La décision dépend souvent d'un commandant de région. Les orga-nisations humanitaires dénoncent une politique relevant de l'arbitraire le plus total et au caractère parfaitement imprévisible. Elle empêche les résidents des territoires de se rendre d'une ville à l'autre de peur d'être surpris par un couvre-feu qui les laisserait loin de chez eux plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Réplique des autorités militaires : le couvre-feu a empêché rassemblements, manifestations et affrontements avec

l'armée, donc limité les victimes. Quoi qu'il en soit, la politique des couvre-feux a dévasté l'écono-

Palestiniens et les organisations non gouvernementales présentes en Cisjordanie et à Gaza. Toute activité industrielle a pratiquement cessé depuis plus d'un mois : cela représenterait une perte sèche de quatre à cinq millions de dollars par jour. Plus des trois quarts des Palestiniens qui travaillaient en Israël n'ont plus le droit de s'y rendre : le manque à gagner, là encore, se chiffrerait en millions de dol-

Les services de santé ont été sériousement affectés. Le couvre-feu a interrompu certains programmes sanitaires collectifs et traitements médicaux individuels. Dans un établissement palestinien comme celui de Makassed, à Jérusalem, une moitié du personnel serait bloquée en Cisjordanie du fait du couvre-seu et cet hôpital, un des plus importants pour les résidents des territoires, ne fonc-tionne plus qu'à 50 % de ses capa-

> La santé : un « privilège »

Les autorités répondent qu'elles distribuent des «passes» ou «permis de circuler» devant maintenir ques, permettre aux médecins de circuler et aux malades d'aller se faire soigner. Les ONG disent que l'attribution de ces permis se fait souvent selon des critères qui n'ont rien à voir avec la santé ou les besoins économiques mais relèvent du contrôle politique de la population : pas de permis, par exemple, si l'on n'a pas acquitté tous ses impôts ou s'il y a des « suspects » recherchés dans la famille... « La santé, dans ces circonstances, n'est plus un droit, elle est devenue un privilège », ont affirmé les responsables des ONG.

Durant ce mois de couvre-feu où les protections juridiques sont réduites à peu de choses, quatre mille personnes ont été arrêtées des couvre-feux a dévasté l'écono-mie des territoires, affirment les dans les territoires, vingt-cinq mai-sons de « suspects » détruites ou

scellées, huit Palestiniens ont été tués par l'armée et un autre par un civil israélien, huit bureaux de presse fermés (et vingt-huit journalistes arrêtés), ont indiqué les responsables des ONG.

Les violences inter-palestiniennes n'ont pas cessé non plus : enlèvements et assassinats – au moins huit – au nom de la «lutte contre les collaborateurs » se sont DOUTSUIVIS.

La guerre du Golfe a accentué le climat de haine et de confrontation entre Israéliens et Palestiniens. Ces derniers affirment que le régime du couvre-feu est appliqué avec un esprit de « vengeance» par des sol-dats qui sont témoins des manifestations de joie des résidents des dam Hussein viennent atterrir sur les villes israéliennes. Les autorités relèvent le ton de plus en plus pro-irakien du dernier des communiqués de la Direction unifiée du soulèvement (l'OLP). Ce document appelle les Palestiniens « à boycotter les consulais européens de Jéru-salem, l'ambassade d'Egypte à Tel-Aviv et les médias sionistes ».

Parallèlement, plusieurs parle-mentaires de la gauche israélienne accusent le gouvernement de poursuivre un programmme d'exten-sion des colonies de peuplement dans les territoires : si on n'en crée pas de nouvelles, on développe celles qui existent déià. Plus de douze mille logements seraient en cours de construction sur fonds publics. Le quotidien Haaretz dénonçait cette semaine « les dom-mages irréversibles que la poursuite de la politique de colonisation provoque dans les relations entre Israël et les Etats-Unis (...), les coups qui sont portés aux efforts pour tenter de créer un peu de compréhension entre Israéliens et Palestiniens, la haine qui est ainsi accumulée chez les Palestiniens parce que la colonisation menace leurs terres et leurs

### LA GUERRE DU GOLFE

### Les réactions en France après le discours de M. Saddam Hussein...

La plupart des responsables poli-tiques français qui se sont expri-més sans attendre le résultat de la visite de M. Tarek Aziz à Moscou con tel principal de la constant ont été piégés par le discours de M. Saddam Hussein. Tous n'ont pas eu la brutalité de M. Jean-Mi-chel Boucheron, président socialiste de la commission de la défense de l'Assemblée nationale qui, à la sortie de la réunion hebdomadaire des parlementaires à l'hôtel Matignon, avait déclaré : « Il est évident que Tarek Aziz ne va pas dire quelque chose de différent de ce qu'a dit Saddam Hus-sein. (...) On n'attend plus rien de la rencontre de Moscou. » Au terme de la même rencontre, M. Bernard Stasi, vice-président du CDS, avait affirmé : « Tout est pret pour l'acte final. (...) M. Rocard nous a indique que l'offensive terrestre est

e le Golan?

The second of th

**養養後 2000** 

AND THE RESERVE OF THE PARTY OF

- T

M. Pierre Méhaignerie partageait cette analyse puisque, jeudi 21 février en fin d'après-midi, il a publié un communiqué assurant que « l'espoir d'un règlement pacifique dans le Golfe s'éteint ». M. Valéry Giscard d'Estaing était sur la même ligne puisqu'au même moment il déclarait à Strasbourg,

Un appel à la modération, - Cinq intellectuels français « que leurs travaux et leurs options ont longtemps associés à l'évolution du mond arabe » - Jean Daniel, Jean Lacouture, Maxime Rodinson, Germaine Tillion et Pierre Vidal-Naquet - ont exprimé, mercredi 20 février, avant le discours de M. Saddam Hussein, leur volonté de « tout faire pour que l'indispensable libération du Koweit n'entraîne ni l'ècrasement de la nation irakienne ni le maintien d'un ordre injuste qui met en pèril tous les Etats de la région ». « La possibilité, même faible, de prévenir l'affrontement terrestre comme celle de préparer un ordre conforme au droit (et qui seul a paru justifier le recours à la force), ajoutent les cinq signataires, ne doivent pas être, le cas échéant, mises en échec par le caractère méca-nique d'une formidable machine montée en vue d'un objectif juste et limité, mais qui deviendrait soudain une sin en soi, entraînant les inventeurs et les opérateurs au-delà des volontes de la communauté internadans les couloirs du Parlement européen : « Saddam Hussein a fait son choix. Nous devons maintenant confirmer le nôtre. Je souhaite qu'il soit clair et net : celui d'entrepren-dre l'action nécessaire qui permettra de libérer le territoire du Koweit ».

Le bureau exécutif du Parti socialiste, reuni exceptionnelle-ment jeudi en fin d'après-midi, affirmait: « Persistant dans son refus des résolutions des Nations unles, faisant silence sur les dernières propositions soviétiques, ignorant le dernier appel de la France, Saddam Hussein vient de confirmer que c'est bien une logique de guerre et de conquête qu'il pour-suit depuis son invasion du Kowelt ». Cette déclaration a été adoptée à l'unanimité, y compris par les représentants de Socialisme et République.

#### La prudence du PCF

Certains dirigeants avaient été plus prudents. Ainsi M. André Lajoinie, dans un entretien accordé à TF 1, jeudi à 19 heures, consta-tait : « Le discours de Saddam Hussein ne rejette pas explicitement le plan de paix soviétique. Nous atten-dons donc la réponse que doit apporter Tarek Aziz à Mascou. Je constate que le plan de paix soviéti-que a déjà été rejeté point par point par George Bush. Si l'Irak le rejetait aussi, nous serions devant une double intransigeance tout à fait condamnable ». M. Claude Estier, président du groupe socialiste au Sénat, à l'issue de la réunion de Matignon, jugeait lui aussi qu'a une incertitude demeuralt » en évoquant le message que devait transmettre M. Tarek Aziz à M. Gorbatchev: « On peut imagi-ner qu'il enrobera la déclaration irakienne de considérations un peu différentes, et toute la question est de savoir si cette différence constitue encore une marge de discussion ».

Le bureau politique du Parti républicain s'étant réuni jeudi matin, l'analyse faite par ses membres ne pouvait tenir compte ni du discours du président irakien ni des négociations de Moscou. Son président, M. Gérard Longuet, s'était quand même inquiété de voir « réapparaître en force une

accorde un sauf-conduit au régime dictatorial de Bagdad ». M. François Léotard avait alors estimé qu'il n'y avait « pas d'alternative diplomatique » à la guerre car « il serait inconvenant qu'à un délit international ne corresponde pas une sanction internationale». Il avait ajouté qu'il souhaitait qu'après la fin des hostilités, la France « rompe avec sa diplomatie d'aveuglement ».

 M. Le Pen propose de donner le Kowelt aux Palestiniens. – Dans un entretien accordé à la publication d'extrême droite National-Hebdo. avant l'acceptation du plan de paix soviétique par l'Irak, M. Jean-Marie, notant que « la pomme de dis-corde, c'est le Koweit », demande : « Pourquoi ne pas déclarer tout simplement que ce territoire est conflè à l'ONU?» « On pourrait aussi envisager de faire du Koweit une terre d'accueil pour les Palestiniens désireux de s'y établir, sous une tutelle arabo-irakienne », indique

### ... et après la proposition de retrait

a M. Gérard Fuchs, membre adjoint du secrétariat national du PS: « La détermination de la coalition internationale semble conduire l'Irak à accepter le principe d'une évacuation inconditionnelle du Kowett. (...) Encore faut-il que cette acceptation soit confirmée par les autorités irakiennes elles-mêmes, qu'un délai prècis et assez court soit fixé pour l'évacuation, que les conditions du contrôle de cette dernière soient sérieuses.»

u M. Denis Langlois, porte-parole de l'« appel des 75 » : « Voilà ensin une chance pour que cette guerre essroyable se termine. Il faut que le cessez-le-feu intervienne immédiatement et que s'ouvrent rapidement de véritables négocia-tions. Le massacre du peuple irakien doit prendre sin et la raison l'emporter sur la solle meurtrière des va-t-en guerre.»

o M. Jean François-Poncet, ancien ministre des affaires étran-gères : « Qui faut-il croire, Saddam Hussein qui parle dans l'après-midi d'engager la guerre ou son ministre qui accepte le plan de paix soviéti-que dans la nuit?» M. François-Poncet remarque que les condi-tions du retrait ne sont pas précisées et que « l'Irak n'a pas renoncé à ses revendications sur le Koweit ».

o M. Bernard Stasi, vice président du CDS : « Les Alliés ne peuvent pas prendre le risque de repousser la proposition de paix irako-soviétique d'un revers de main. Il faut pour le moins s'en remettre au Conseil de sécurité de l'ONU.»

n M. Valéry Giscard d'Estaing : « Il faut continuer les opérations militaires » en « attendant une décision claire» de l'Irak. L'ancien président de la République estime que le double langage de l'Irak est destiné à e retarder » le déclenchement de l'attaque terrestre et, pour M. Saddam Hussein, à « garder le pouvoir et ses forces aussi intactes que possible ».

O M. Laurent Fabins, président de l'Assemblée nationale : « Je suis partisan de la fermeté de la coalition. En même temps, s'il existe une moindre chance que cela ne soit pas une manipulation, il faut la saisir. (...) On est obligé d'examiner de très près le plan de règlement soviétique, mais on ne peut en aucun cas avoir une attitude qui récompense l'agresseur. »

D M. Max Gallo: « Si nous restons dans le cadre de la guerre du droit, nous sommes obligés de considérer que le plan soviétique donne presque entière satisfaction sur l'essentiel à toutes les résolutions des Nations unies.»

#### PHILIPPE BOUCHER

l'abri de la guerre, la France dort. Sans que l'on puisse encore savoir si la guerre la protège ou si elle est protégée de la guerre ; si elle joue à se faire peur parce qu'elle sait, au fond, ne pas risquer grand-chose, ou bien si la guerre lui donne un sursis de plus avant de devoir regarder en face cet Hexagone dont la guerre a accru la torpeur. La guerre permet de ne plus penser à autre chose. La querre diffère les urgences. La guerre tient de l'absolution pour ceux qui n'aiment pas à s'interroger. Il se raconte que durant la deuxième guerre mondiale les Francais étalent moins malades et que le suicide les frappait moins. La guerre comme divertis-

JOURNAL D'UN AMATEUR

sement au mai de vivre. Que la France fasse la guerre sans être en guerre, selon la bien subtile distinction de M. Pierre Joxe, il ne se trouvera pas grand monde pour le nier. Jamais guerre, en effet, ne fut si peu subie. Elle est lointaine. Elle n'expose la vie que de professionnels. Elle n'est pas, budgétairement, intolérable.

Cette guerre que fait la France n'a, territorialement, rien à voir avec elle. Elle ne peut être ressentie comme française que par un effort (ou une concession) de la volonté. Elle est plus une querre de l'Etat qu'une guerre de la Nation. Elle n'a rien à voir, dans sa nature, avec les (précédentes) guerres mondiales; pas même avec les guerres coloniales où, pour de bonnes et de mauvaises raisons, des Français défendaient une terre qu'ils considéraient sincèrement comme la leur.

Si ce qu'indiquent les sondages est exact, les Français soutiennent donc largement une guerre qui ne les concerne pas mais dont assurément ils comprennent tout. Mieux vaut ne pas sonder les cœurs pour éviter de découvrir des motifs rien moins que nobles : atavique goût du sang, de la mort et de la destruction; revanche sur des défaites plutôt récentes et infligées par des pays du tiersmonde, grace à l'écrabouillement d'un autre de ces pays. A moins que le souvenir d'une erreur collective n'ait précipité l'opinion vers une autre et que l'engouement pour le Koweit ne soit destiné à gommer la faute de Munich.

ETTE guerre distante (critère qui n'est. cependant, pas suffisant pour juger de sa légitimité) n'est distante qu'anparemment. Elle est aussi bien utile. Outre les gesticulations patronales pour récuser a priori toute idée de revendication, elle permet, an particulier, de faire passer des économies budgétaires (en cours mais aussi à venir) qui auraient été ordonnées de toutes les manières et dans lesquelles la guerre du Golfe ne pèse que très partiellement ; très en deçà de la moitié, probablement, des douze (premiers) milliards que réclame l'Etat.

C'est pourquoi la suggestion d'un impôt Golfe, si elle était suivie, serait à peu près aussi honnête que le fut, après la canicule de 1976, l'impôt sécheresse de M. Raymond Barre, Le coupable, s'il en faut un, de ces restrictions, ce n'est pas le Golfe, c'est l'Europe et ce qu'exige se construction monétaire. Que France qui serait compromise. Mais la guerre évite d'avoir à trop l'avouer. Encore une question escamotée. La guerre est une grande camoufleuse qui ne maquille pas que ses

### Camouflage

N fait de camouflage, il est à peine besoin de s'attarder sur cet avatar imprévu du consensus et de la cohabitation réunis, né de ce conflit. Les dirigeants de droite ont beau déclarer (et encore, pas trop fort) que leur consentement ne vaut que pour la guerre, celle-là est pain bénit puisqu'elle leur donne une bonne occasion de se taire pour ne pas avoir à exhiber leurs dissen-

Paradoxalement, au regard du fait majoritaire, c'est à gauche que l'on renâcle le plus ; et pas seulement du côté de ce pauvre Parti communiste. C'est de là, en effet, que peut partir ce réveil de la vie politique sans laquelle la vie démocratique ne saurait se maintenir.

La massive approbation parlementaire du début de l'année en est l'annonce a contrario, tant elle était faite de silences et de mauvais vouloirs. Trivialement soit dit, les langues finiront bien par se délier, et ce ne sera pas seulement pour parler de la guerre et de l'Orient voisin. Mais aussi de la France. Mais aussi des Etats-Unis qui ont de nouveau entrepris de donner une signification évidente au mot d'impérialisme. L'Europe politiquement disloquée à l'occasion de la guerre du Golfe en donne plus qu'un aperçu.

L'unité auropéanne est, de fait, une mauvaise plaisanterie, on n'ose dire un leurre, quand chacun joue son jeu indépendamment du projet commun lancé maintenant depuis trente-cinq ans. De cette dislocation, la Grande-Bretagne donne l'exemple, plus churchillienne que jamais, montrant une fois de plus avec M. John Major la pérennité de ce que disait le « vieux lion » à Charles De Gaulle : ∉ Entre le continent et le grand large, nous cholsirons toujours le grand large », c'est-àdire les Etats-Unis et non pas l'Europe. Cela aussi est une donnée politique des débats de

D IEN malin, toutefois, qui pourrait dire ce que sera le dessin des forces politiques françaises au sortir de la guerre. Mais il est difficile de croire qu'il sera le même qu'avant son déclenchement et avant ce qui a précédé le déclenchement.

Avec, pourtant, un espoir : que cette répartition nouvelle soit le fruit d'une volonté venue des citoyens, qu'il existe une véritable expression populaire; et non pas des constructions partisanes bâties de guingois comme il s'en voit à\*droite actuellement et comme on ne voudrait pas qu'il en existât à gauche.

La guerre, dans ce cas, et ce n'est pas une révélation, amènerait ceux qui le veulent bien à réfléchir, mais pas seulement sur la guerre. Car si une partie de l'opinion s'est, en un sens, réfugiée dans la guerre, histoire de ne pas penser à autre chose, une autre, qui s'appelait naquère « feue la France militante », est sortie de sa sieste qui était plus proche de la bouderie et de la lassitude que de la paresse et du désintérêt. Elle s'est ratrouvée une cause dont la guerre n'est que l'apparence et le premier pas. Le reste suivra.

P. S. ~ Même durant de telles périodes, il n'est pas interdit de rire. C'est à quoi s'est essayé M. Serge Raynal, demeurant à Albi, qui, prenant au mot un « amateur » intitulé « Chevènement », a mis en vers à la manière de Comeille la démission du ministre de la défense. En voici un extrait, l'auteur n'identifiant ses personnages que par des initiales. F. M. (sec)

Donc, vous me remettez, de Mars, le porte-

(à part) Si j'étais assuré qu'Harlem Désir en veuille l

(haut) Je fus père trop doux pour ce fils adoptif i Vous me quittez, brutal i (pathétique) Tu

J. P. C. Affirmatif ! (ll sort.)

Ce type est étonnant... Un vivant paradoxe. (à J. L. B.) Chevenement s'en va. Appelez

Seigneur, dans l'antichambre, il est là, qui

attend. F. M.

Eh bien, en voilà un qui ne perd pas de temps! ...

Ce passage du Lion de Belfort rappellera de bons souvenirs à ceux qui se sont délectés des pastiches de Paul Reboux et de Charles

### Entracte avec Alain Delon à l'Elysée

### La star et le président

Les bras croisés sur son costume sombre à l'élégance sobre, le regard légèrement camouflé sous des lunettes teintées, le visage impénétrable, comme il sied à une star, Alain Delon attend le début du tournage. On l'a placé au milieu de la rangée des neuf acteurs qui se partagent la vedette, en ce jeudi soir 21 février, dans le décor naturel de la salle des fêtes du palais de

l'Elysée. Sur la gauche, les figurants sont en place, et on remarque permi eux du beau linge. Le ministre de la culture, Jack Lang, s'est personnellement déplacé. Sur la droite, les caméras sont prêtes à tourner. On dirait la première scène d'un film sur les charmes surannés d'une république mondaine. Une scène très anachronique sur fond de lointaine guerre du Golfe.

Alain Delon échange à voix basse quelques mots avec l'un de ses partenaires, le professeur japonais Hiroshi Nakajima, aujourd'hui directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Tous deux partagent la tête d'affiche avec un avocat bourguignon, un architecte suisse, un pasteur protestant, un pianiste, un ancien sous-préfet, un maire nivernais et un gendarme. Le scénario officiel prévoit que sept d'entre eux - les premiers rôles - vont recevoir les insignes de chevalier de la Légion d'honneur, tandis que les deux autres auront droit à la médaille de l'ordre national du

It est 18 h 15. Un huissier annonce l'arrivée du président de la République. Instinctivement, tous ces récipiendaires se figent presque au garde-à-vous. Sauf lui, le héros, Alain Delon. Immobile, très concentré, il garde les bras croisés, sous les lambris dorés et les lustres de cristal, pendant que François Mitterrand s'avance lentement pour rendre l'hommage rituel de la République aux hommes méritants.

#### Hygiène mentale

Le chef de l'Etat aime ces cérémonies. Il les pratique comme un exercice d'hygiène mentale. Elles contribuent à maintenir sa mémoire en éveil. Il n'a pas droit à l'erreur lorsqu'il doit résumer en quelques mots, sans l'aide de notes, devant des parterres illustres, la personnalité et la carrière de chacun de ses hôtes. En plus, ce soir, plus que jamais, cette remise de décorations s'apparente à un dérivatif bienvenu dans les circonstances pré-

François Mitterrand donne en effet l'impression d'être soudain sorti du temps. Il ne pense plus au président du Sénat, qu'il vient de recevoir pour lui confirmer l'imminence de la bataille terrestre, sauf revirement spectaculaire de Saddam Hussein. Enigmatique, Alain Poher a lancé aux jourlistes une phrase cryptée en sortant de l'Elysée : «Sans doute nar la suite vous entendrez parler de ce qui s'est passé aujourd'hui et demain... >

François Mitterrand se souvient-il même de son entretien avec Laurent Fabius? Le président de l'Assemblée nationale a pourtant été plus clair que celui du Sénat : il a parté de « discours suicide » à propos de la demière déclaration du dictateur irakien. Et Raymond Barre, avec lequel il s'entretenait il y a à peine vinat minutes, s'est montré très solidaire : «Je soutiens l'action du président et du gouvernement, a dit l'ancien premier ministre. Je souhaite que le pays tout entier se rassemble derrière les forces qui sont engagées. >

Le président de la République s'avance vers Alain Delon. Il ne doute pas que les autres chefs de l'opposition, attendus vendredi à l'Elysée, Jacques Chirac, Gérard Longuet, Pierre Méhaignerie, se montreront, dans l'épreuve, aussi solidaires que Raymond Barre. Il n'y aura que les communistes, l'extrême

comme hier, pour faire bande à part. François Mitterrand n'en a cure. Son chaix est fait depuis

Une seule chose l'embarrasse peut-être un peu : le plan de paix soviétique. Les propositions de Mikhail Gorbatchev, dont il a informá Michel Rocard, rejoignent en partie celles qu'il avait présentées lui-même devant l'ONU au début de la crise. Si les frakiens acceptent finalement de se retirer inconditionnellement du Koweit, on lui fera observer que la France doit cesser de faire la guerre puisque son objectif - la libération du Koweit – est atteint. A tout cela, François Mitterrand est prêt, et il l'a déjà fait comprendre, la veille, devant le conseil des ministres. Quand Roland Dumas a souligné cette similitude entre le plan de Moscou et la position française, il a noté au on ne nouvait plus raisonner comme si rien ne s'était passé depuis un mois : « Entre nos propositions d'hier et le plan soviétique d'aujourd'hui, il y a une différence, parce qu'entre les deux il y a eu la guerre...»

#### « Préserver la part de soi-même... »

√ Vous êtes des nôtres, vous appartenez au paysage de la France », dit François Mitterrand en s'adressant à l'acteur. Il se remémore le contenu de la fiche qu'il a soigneusement lue, dans son bureau, avant la cérémonie et le restitue sans la moindre difficulté. Il sait tout, ce soir, sur la carrière de cet homme qui le toise en le regardant droit dans les yeux . Il lui parle de son premier film, en 1957, «un film au nom significatif: Quand la femme s'en mêie..., d'Yves Allégret. L'assistance sourit. François Mitterrand évoque aussi Plein soleil, Rocco et ses frères, le Samoural (le président, très pointilleux, respecte scrupuleusement le tréma en prononçant séparément le « i »). Il remonte dans le passé de l'artiste, cite Edwige Feuillère, Bernard Blier, Jean Servais, tous ces comédiens qui l'aidèrent naguère à monter sur les planches.

Alain Delon, en professionnel, apprécie la performance. Son visage se fait plus grave guand François Mitterrand, en quelques mots, ceme sa personnalité, sa e surcharge de sensibilité », fière et ombrageuse. « Vous avez reçu fois si vous n'aimez pas ça...», lui dit le président en rappelant le « vacarme » provoqué par Dancing machine, son demier film. Alain Delon, souriant sous les projecteurs, secoue la tête pour nier. On dirait deux vieux compères. Presque Jean Gabin donnant la réplique à un jeunot : « Vous avez traversé plusieurs générations d'acteurs et vous êtes toujours là... »

Mais François Mitterrand ne parle-t-il pas aussi de lui-même quand il évoque ces hommes de talent « qui doivent démontrer à chaque génération que, s'ils sont encore là, ils ont du mérite... »? Quand il parle de ces hommes qui éprouvent parfois le besoin de «s'enfermer dans le silence». au faîte de leur gloire, parce qu'il est « difficile de préserver la part de soi-même...»?

Le président de la République « fait » la star chevalier de la Légion d'honneur. François Mitterrand donne l'accolade à Alain Delon. Raymond Barre, dont l'acteur était l'un des supporteurs pendant la demière campagne présidentielle, est resté jusqu'au bout. Le premier ministre et le ministre de la défense ont déjà franchi le perron de l'Elysée, accompagné des chefs d'étatmajor, pour participer à un conseil restreint. La guerre revient à la charge. Fin de l'en-

ALAIN ROLLAT

□ M. Mélenchon partisan d'un « transcourant anti-guerre » au PS. – M. Jean-Luc Mélenchon, sénateur socialiste de l'Essonne, a appelé, jeudi 21 février, à la création d'un «transcourant officiel anti-guerre au PS » afin que « se regroupent tous ceux qui respectent assez leur parti pour ne pas lui cacher leur point de vue ». L'animateur de la Nouvelle école socialiste

(NES) a annoncé que « des dizaines d'initiatives départementales sont en cours » et souligné qu'un « véritable transcourant anti-guerre existe au PS». «Le moment est venu de revendiquer haut et sort sa légitimité. Je participerai à la réunion nationale du 9 mars des socialistes contre la guerre », a ajouté M. Mélenchon.

## Un bilan des pertes

Sept soldats américains ont trouvé la mort jeudi 21 février, dans la soirée,dans un accident d'hélicoptère en Arabie saoudite, a annonce un porte-parole du Pentagone. Il s'agit des plus lourdes pertes américaines non dues aux combats depuis le début de l'opération « Tempête du désert ». le 17 janvier. D'autre part, le contingent sénégalais a connu ses pre-mières victimes à la suite d'un bombardement de missiles sol-sol irakiens Frog, qui a fait huit bles-sés, dont deux atteints grièvement.

Ces pertes s'ajoutent au bilan établi jeudi, à 21 heures GMT, d'après les informations alliées dis-ponibles. Les chiffres fournis par

(18 Américains et 18 Saoudiens), auxquels s'ajoutent 30 Américains morts hors combat depuis le début de la guerre et 105 morts au cours de l'opération « Bouclier du

• Disparus: 52 (32 Américains, 10 Saoudiens, 8 Britanniques, un Italien et un Koweitien).

cains, 2 Britanniques, un Italien et

• Avions: 42 détruits (dont 32 perdus au combat). 31 américains, 7 britanniques, 2 saoudiens, un ita-lien et un koweltien, plus 8 hélicoptères américains.

e En outre, les bombardements de Scud irakiens ont fait 2 morts et 76 blessés en Arabie saoudite et 2 morts et 304 blessés en Israël.

A Amman, on indique que les
bombardements de camions jordaniens sur la route de Bagdad ont tué 14. Jordaniens et en ont

Toujours selon les alliés, les pertes militaires irakiennes seraient les suivantes: 135 aéronefs, 73 unités navales, 1400 chars (sur environ 4200), plus de 1200 pièces d'artillerie (sur plus de 3000), et plus de 800 blindés détruits. Les alliés se refusent à fournir un chiffre de pertes militaires irakiennes. Mais ils donnen le nombre de prisonniers et de transfuges (près de 1 900), auxquels s'ajoutent 418 soldats ayant fait défection avant le début des com-

• Prisonniers: 13 (9 Améri- bats et 930 réfugiés en Turquie. Bagdad, pour sa part, affirme avoir détruit 390 appareils et missiles alliés et fait plus de vingt prison-

> Aucun bilan global des pertes civiles irakiennes – et koweitiennes – à la suite des bombardements alliés n'est disponible. La presse iranienne a toutefois cité des chiffres fournis par des responsables irakiens et qui se monteraient à 20 000 morts et à 60 000 blessés au cours des vingt-six premiers jours

#### Importants tirs d'artillerie

Sur le terrain, nous câble notre correspondant à Londres, les forces britanniques se sont livrées jeudi à des tirs d'artillerie sur les positions irakiennes. Ces tirs sont présentés comme les plus importants depuis la guerre de Corée. Ce bombardement a duré deux heures et était coordonné avec celui des autres pays de la coalition tout au long de la frontière de l'Irak et du Koweft. 1 300 obus et 144 roquettes ont été tirés; chaque roquette contient 644 grenades.

Les chefs militaires irakiens ont transporté vers l'avant des armes iques qui peuvent être placées dans des roquettes et des obus et tout indique qu'ils sont prêts à les utiliser, a-t-on appris de source militaire britannique. Mais cette décision, attendue depuis longtemps et qui inquiète les alliés, peut aussi être interprétée comme la preuve que le commandement central irakien n'est plus opérationnel. Les commandants locaux isolés devront prendre eux-mêmes

la décision d'utiliser ces armes. Les militaires s'emploient ici à faire savoir que, de leur point de vue, la guerre continue sans répit. Telle est l'impression recueillie par M. Gérard Renon, secrétaire d'État français à la défense, en visite jeudi à Londres. Pour les Britanniques, en réalité, l'offensive terrestre a déjà commencé avec les tirs massifs de l'artillerie. Les opérations se poursuivent donc quelles que soient les péripéties de l'acti-vité diplomatique.

### Le sort des musées et des sites archéologiques au Koweït

A la suite de notre article «Chefs-d'œuvre en péril» (le Monde du 13 février), qui faisait état des inquiétudes de la communauté scientifique quant au sort des musées et des sites historiques de la région du Golfe, nous avons reçu d'Yves Calvet et de Jean-François Salles, responsables de la mission archéologique française au Koweit, les précisions suivantes : « D'après les informations que nous avons pu obte-nir de la part des collègues koweitiens du Musée national et d'une collègue britannique qui travaillait à la conservation de la collection islamique Al Sabay au moment de l'invasion du Al Sabay au moment de l'invasion du 2 août et qui n'a pu rentrer que beaucoup plus tard (...), la collection de 
Cheikh Nasser Al Sabah exposée au 
Musée national du Koweit a été pillée 
et volée après l'invasion – sauf, blen 
entendu, les pièces qui étaient alors 
en exposition à Lendragrad; selon cartaines autres informations récentes, 
une partie des pièces de la collection 
auraient été présentées récemment 
chez Christie's. à Londres, La direcchez Christie's, à Londres. La directrice de la collection, Cheika Hosa Al Sabah, en Europe au moment de l'invasion, n'a pu s'opposer a ce pil-

» Des sites archéologiques impor-tants existent également au Koweit. A la suite des fouilles qu'une équipe danoise avait menées dans l'île de Faylaka, au large de Koweit-Ville, en 1958-1963, une mission archéologi-que française a repris des recherches sur ce site en 1983, programme qui se poursuit à la date du 2 août et qui devait se concrétiser par une nouvelle devait se concrétiser par une nouvelle campagne de fouilles sur l'île en novembre décembre 1990, annulée

» Etape importante de la navigation dans le golfe antique (...), l'île de Faylaka abritait, dans sa partie sudest, les vestiges d'importants bâtiments du début du deuxième mil-lénaire avant J.-C. (village, bâtiment

public ou palais, terrasse sacrée, temple-tour en cours de fouilles), ou moment où les habitants de Dimosm (Koweit, Bahrein, Arabie orientale) seraient d'intermédiaires entre les grandes civilisations suméro-babylo-niennes de l'Irak et la brillante civilisation de l'Indus. Plus tard, après l'expédition d'Alexandre en Inde, les souverains grecs séleucides qui régnaient sur le Proche-Orient ont installé une garnison à Faykala : une forterresse grecque abritant plusieurs sanctuaires et un habitat dense, daté des quatrième-deuxième siècles des quatrième-deuxième siècles avant J.-C. étaient en cours d'exploration. Plus tard encore, une commu-nauté chrétienne s'est installée sur l'île, et la fouille de 1989 avait commence de mettre au jour les ruines d'une vaste église de type syriaque orientale, peu-être construite vers le cinquème sixième siècle de notre ère. Enfin, des vestiges importants d'épo-que islamique sont visibles en plusieurs autres sites de l'île.

» Une information parue dans la presse française en novembre dernier faisait état d'une décision irakienne de vider l'île de ses habitants (environ trois mille); nous connaissons bien, d'expérience, la présence d'une impor-tante station de radar à l kilomètre à tante station de radar à 1 kilomètre de peine des sites que nous fouillions (...) Il faut rappeter que l'île est longue d'environ 8 kilomètres de large et large de 2 kilomètres seulemens; seule sa partie orientale est habitable (...) Il est à craindre que le véritable patrimoine antique de Kowell ne disparaisse au cours de

bonne partie du patrimoine antique du Kowelt est d'autant plus justifiée que des bombes de 7 000 kilos ont été larguées, le 20 février, sur l'île de Faylaka (le Monde du 22 février). Le bombardeat a été si intensif que l'île a été rasée. ment a été si intensil que l'île a été raste. «Il se reste plus grand-chose li-bus», a précisé un capitaine de l'aviation améri-caine.

## Les artilleurs français sont « nickel »

FRONTIÈRE IRAKIENNE

de notre envoyé spécial

Comme dans tout le régiment, le Padre porte un casque camouflé et le masque à gaz à la ceinture. Sur son casque, il a inscrit au feutre : « li n'v a pas de soldat oui s'embarrasse des affaires de la vie. > C'est une citation de Saint-Paul. & Chez moi, j'ai un mixeur pour faire la soupe, explique par exemple le Padre, ici dans le désert je me passe de

Alain Auceps, dit le Padre, dit aussi PTT (Pasteur tout terrain), cinquante-six ans, est l'un des deux aumôniers protestants de la division « Daguet », qui compte aussi cinq aumôniers catholiques. la parole de Dieu entre les dunes et tente d'imprégner les âmes, éprouvées par « un terrain un peu hostile», de quelques simples certitudes. Aumônier militaire depuis de longues années au 11 RAMa (régiment d'artillerie de marine) en Bretagne. Il ne doute à aucun moment de la justesse de sa mission : « Ma Bible à moi ne dit rien contre un conflit qui est iuste. La querre n'est ni sale, ni propre. Elle s'impose parfois. Nous avons en face de nous un homme animé d'un orgueil

Le Padre ne parle jamais de la mort ou le moins possible. « Je crois à la vie. C'est à cette lumière là que j'ennonce le mes-sage de l'Evangile. Quand mes jeunes doutent, je leur dis : « Bier sûr, on va tous rentrer à la maison ». Mais si lui-même évite le sujet, il arrive que les « jeunes » lui en parlent : « Un jour, un jeune

m'a demandé ce que je dirais si quelqu'un me claquait entre les mains. Je n'en sais rien. Je crois que je saurais simplement être un ami pour lui, pour qu'il puisse affronter l'éternité avec autre chose que le désespoir. > Le regard du Padre se perd sur les dunes et les sommets des tentes. « Et puis, je lui dirals que je l'aime et que Dieu l'aime. »

Le fait de se trouver en terre musulmane ne dérange nullement le Padre. « Nous n'avons pas à avoir honte de ce que nous sommes. Et puis bientôt, de toute facon, nous n'y serons plus. » Son équipement? Le même que celui de Paul encore, casque du salut, la ceinture de várité, la cuirasse de la iustice, le bouclier de la foi, les chaussures que donne le zèle de l'Evangile et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. >

#### Une mission simple

Muni de cet arsenal, le Padre est investi d'une mission simple : ∢ Ramener chez eux des ieunes qui soient restés nickel sans avoir voulu bouffer de l'Irakien à tout prix. Nous avons le devoir de les préparer à quelque chose où ils ne se compromettent pas. » Nickel, c'est-à-dire préservés de la haine. «Un jour, un jeune vient me voir : «Padre, je crois que j'ai la haine. » Eh l bien quand il est ressorti de ma gui-toune, il ne l'avait plus, la haine. »

Disséminé dans les sables, dans le matin presque frisquet d'infimes pousses trahissent des pluies récentes - le 11º RAMa tout entier paraît presque aussi serein que le Padre. Rien n'indique qu'il se sache à la veille d'une échéance importante. Commandant le régiment, le colonel Jean Novacq, qui a reçu, jeudi 21 février, le « pool » de presse, parle sans réserve de tout ce que l'on souhaite. Et de préférence, de son arsenal qui n'est pas précisément le même que celui du Padre.

#### La révolution des années 70

De ses obus d'abord : «L'arme de l'artilleur c'est l'obus. » De ses dix-huit canons et des dix-huit autres américains placés sous ses ordres. « Mes dix-huit canons en valent cinquante-américains. » De la révolution dans l'artillerie, au cours des années 70, qui permet aujourd'hui un ajustement du tir entièrement électronique prenant en compte à la fois la localisation de la cible et tous les facteurs atmosphériques. «Le plus gênant pour nous, c'est le vent, » Ou encore du gilet pare-éclats que portent tous les hommes : « C'est vrai, les jambes ne sont pas protégées. Mais un éclat dans la cuisse, c'est glorieux, alors qu'un éclat dans la poitrine

c'est gênant.» De tout, donc, sauf du sujet du moment : les artilleurs français procèdent-ils, depuis quelques jours, en compagnie des Américains, à des tirs sur les lignes ennemies comme la rumeur en court à Ryad avec de plus en plus d'insitance? Avec un large sou-rire, le colonel se refuse à toute confirmation. En tout cas, les Irakiens, eux, ne tirent pas. Mais le

colonel Novack n'en conclut rien. Une brève visite sur le site d'une des batteries du régiment donne l'impression d'un moral toujours équanime. L'ordinaire s'est améloré depuis les premiers temps.

Pour le reste, ni doute, ni impatience, ni nervosité particulière. Le soir venu, les hommes tentent de suivre les voyages de M. Tarek Aziz sur Radio-France internationale, mais la réception laisse à désirer. Ils ne se démobilisent pas. « Tous les soirs, je les réunis pour leur rappeler qu'il ne faut pas baisser la garde, explique un lieutenant qui commande l'un des canons de la batterie. Si demain il y avait un cașsez-le-feu,

je leur dirais la même chose. > Pius loin, le poste de secours de campagne est prêt à recevoi ses premiers blessés. Les cantines de matériel médical n'ont pas encore été descendues des camions, mais il n'y a rien à en conclure sur la date d'un éventuel déclenchement de l'offensive terrestre : « Tout peut être prêt en une demi-heure », assure le médecin.

Pour le reste tout va bien l'e régiment dispose de trois véhicules blindés sanitaires e alors que normalement on ne devrait avoir que des camionnettes», se félicite le médecin-chef. « Mais l'autorité politique a donné la consigne d'avoir le moins de casse possible. Aussi, avec deux cents médecins sur le terrain, nos effectifs sont-ils presque doublés par rapport à la norme habituelle. » Des âmes aux bistouris, le 11 • RAMa est «nickel».

### Le Sénat américain repousse la loi sur les « orphelins du Golfe »

correspondance Le Sénat a rejeté, mercredi 20 février, un projet de résolution qui invitait le Pentagone à dispen-ser les militaires ayant des enfants de servir, dans la zone des combats de la guerre du Golfe. L'exemption recommandée concernait les 2 200 couples mais aussi les 13 600 hommes et femmes, parents uni-ques, assumant seuls la garde de leurs enfants. La résolution des «orphelins du Golfe» comme on l'a rapidement qualifiée, avait été présentée par le sénateur républi-cain de Pennsylvanie, M. John Heinz, qui demandait au président « de se montrer aussi préoccupé des enfants américains que des enfants

irakiens » . Selon les chefs militaires et le secrétaire à la Défense, M. Dick Cheney, il était inconcevable, à la veille d'une opération d'envergure, de prévoir des exemptions même simplement des transferts vers les unités non combattantes. Au demeurant, les femmes soldats

WASHINGTON TEND bénéficient descengés avant et après la maternité d'une durée tre mois. Un certain nombre de femmes réservistes ont cependant été appelées dans le Goife, quelques semaines après leur accouche-

Selon M™ Schroeder, député de Californie, « il v a eu des cas où des bébés de deux semaines ont été séparés de leur mère et de leur père... ». « Nous avons certes une armée de volontaires mais pas d'enfants volontaires » a dit M. Boxer. galement représentant de Californie. A en juger par un sondage de l'Associated Press, 65 % des Américains estiment que les mères ne devraient pas être envoyées dans la zone des combats.

L'affaire provoque des remous dans la communauté féminine . M= Smeal, leader d'une grande organisation féministe, craint que les mères ne développent un complexe de culpabilité. Après tout, dit-elle, ces jeunes femmes se sont engagées pour des raisons économiques, la plupart du temps pour payer leurs études. « Au lieu de les féliciter pour leur bravoure, et leur courage, nous paraissons leur dire qu'elles ont pris une décision irré-fléchie et quelles sont prêtes à aban-

donner leurs enfants... » Le ministre de la défense, M. Cheney, retourne évidemment contre les féministes l'argument de l'égalité. Lui-même, cependant, obtint la dispense d'aller au Vietnam en faisant état d'une paternité prochaine...

HENRI PIERRE

### Selon deux organisations humanitaires Un journaliste saoudien est détenu depuis plus de trois mois à Ryad

frontières et Amnesty International demandent la libération de Salih Al Azzaz, un journaliste saoudien arrêté à Ryad le 6 novembre 1990 après avoir pris des photos lors d'une manifestation de femmes saqu-

Salih Al Azzaz, le rédacteur en chef du magazine de la Chambre de commerce et d'industrie d'Arabic saoudite. Teiarat al-Ryad, est, selon Amnesty International et l'association Reporters sans frontières, détenu depuis le 6 novembre 1990 sans inculpation ni procès.

Ce jour-là, Salih Al Azzaz, trentedeux ans, avait filmé une manifestation de quarante-sept femmes protestant, au volant de leurs voitures, contre la tradition saoudienne qui leur interdit de conduire (le Monde du 14 novembre). Sa femme, Fawzia Al Bakr, professeur au département de sociologie de l'université de Ryad, en faisait partie. Arrêtée elle aussi après la manifestation, elle a été libérée au bout de quelques

La présence d'une caméra at-elle suffi à irriter les autorités saoudiennes? Salih Al Azzaz était-il

L'association Reporters sans soupçonné d'être l'un des « organisateurs » de cette manifestation bravant un interdit plus social que légal? A-t-il eu le « tort » de prévenir certains journalistes occidentaux de la tenue de ce rassemblement? Sa famille, qui a pu lui rendre visite à trois reprises depuis le 6 novembre, ignore encore aujourd'hui les motifs officiels de son arrestation, L'ambassade d'Arabie saoudite à Paris ne se montre guère plus précise sur son sort . Il n'est pas facile, y dit-on, de verifier ce type d'information. « A l'heure actuelle, précise-t-on à l'ambassade, nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé.»

> Selon Amnesty International, qui demande la libération de «ce prisonnier d'opinion détenu uniquement pour le rôle qu'il aurait joué dans l'organisation d'une manifestation pacifique», Salih Al Azzaz serait actuellement détenu au Mabahithal-Amma, le quartier général du renseignement de Ryad. Maintenu au secret depuis son arrestation, le journaliste n'a été ni inculpé ni jugé, Aucune charge n'a encore été retenue contre lui, et Amnesty International craint «sérieusement» qu'il ait été torturé.

A l'issue d'un voyage mouvementé en Israël

porte-parole.

### M. Ströbele, porte-parole des Verts allemands a présenté sa démission

DANIEL SCHNEIDERMANN

de notre correspondant La guerre du Golfe vient de faire une première victime politique en Allemagne: le porte-parole des Verts, l'avocat berlinois Hans Christian Ströbele. A la veille de son départ, lundi 18 février, à la tête d'une délégation des Verts en Israël, il avait déclaré au *Jérusalem* Past que les attaques de Scud irakiens contre l'Etat juif « étaient la consequence logique, presque obli-gatoire, de la politique d'Israël envers les Palestiniens et les Etats

arabes, y compris l'Irak». Cette prise de position a eu pour conséquence un boycottage total de la délégation. Le mouvement La Paix maintenant, ainsi que les partis de gauche Ratz et Mapam, partenaires habituels des Verts, ont annulé leurs rencontres avec la délégation, et plusieurs députés ont demandé qu'on interdise à cette dernière l'accès de la Knesseth. Le mouvement d'extrême droîte Kach avait de son côté annoncé que les membres de cette délégation risquaient des représailles physiques en restant sur le territoire israélien. L'ambassade d'Allemagne à Tel-Aviv a alors fait savoir qu'elle sécurité de M. Ströbele et de ses amis. La délégation a donc pris elle a pu se rendre compte, à l'arri-vée, des dégâts provoqués dans le parti par les déclarations de son

Le chef de file de la tendance a réalo », favorable à une coopéra-tion avec le SPD, M. Joschka Fischer, s'est mis en colère, traitant M. Ströbele de « nervi de Saddam Hussein ».

La fracture est actuellement très profonde, au sein des écolo-paci-fistes allemands, entre ceux qui, comme les « réalos » rassemblé derrière MM. Joshka Fischer et Dany Cohn-Bendit, font passer la solidarité avec Israel avant toute autre considération et l'aile « fondamentaliste», très pro-arabe, dont M. Ströbele, ancien avocat de la Fraction armée rouge, était jus-que-là le représentant à la direction du parti.

Cette dernière tendance, majoritaire dans les instances nationales, est contestée de plus en plus ouvertement par un nombre grandissant d'organisations régionales du parti, qui la rendent responsable de l'échec des Verts lors des élections législatives du 2 décembre 1990. n'était pas en mesure de garantir la La démission de M. Strobele prive

la tendance gauchiste des Verts du seul leader capable, grâce à son talent oratoire et à son expérience politique, de barrer la route à la

pontique, de barrer la route a la reprise en main de la direction par M. Fischer, qui a annoncé qu'il briguerait, au printemps prochain, la présidence du parti.

### Vingt-quatre heures au Quai d'Orsay comme si vous y étiez...

Derrière le langage policé des autres ce jour-là recevoir son communiqués officiels, décourageant pour le profane à force d'être lisse, abstrait : les rendezvous, les réunions, les consultations, les coups de téléphone, la presse, les secrétaires du ministre, la personnalité des ambassa-

Dans sa prochaine émission, «24 heures» (1) lève le voile sur une journée de diplomatie francaise, celle du mercredi 20 février, particulièrement chargée pour M. Roland Durnas puisque, en plus des rencontres avec le président de la République, il devait entre

homologue iranien M. Velayati et s'entretenir avec la commission des affaires étrangères du Sénat.

Selon le principe de cette émission, des caméras indiscrètes ont suivi pendant une journée le ministre des affaires étrangères et ses collaborateurs au Quai d'Orsay et, simultanément, les ambassadeurs de France à Alger, à Ryad, à Téhéran et aux Nations unies à New-

(1) «24 heures», sur Canal Plus, en décodé, samedi 23 février à midi.



••• Le Monde • Samedi 23 février 1991 9

### **EUROPE**

ALBANIE

# Tirana a connu une seconde journée de manifestations

Tirana a connu jeudi 21 février une seconde jour-née de manifestations contre le culte de l'ancien leader Enver Hoxha, mais de moindre ampleur que celles de la veille. La police anti-émeute a tiré quelques salves en l'air pour disperser des manifestants. La situation, d'après des diplomates sur place, demeure tendue.

Le son des musées

والمراجع والمجاورة

sites archeologiques au Kong

Selon l'envoyé spécial de Radio-Belgrade à Tirana, rapporte notre correspondante en Yougos-lavie, Florence Hartmann, les manifestations se sont poursuivies sans incidents graves pendant la journée de jeudi 21 février.

Les manifestants ont envahi la place Skanderbeg et la promenade le long de laquelle se trouve le Musée Enver-Hoxha, en scandant «Liberté!», « Démocratie ! », « A bas le pouvoir ! », ou encore « Enver Hoxha égale Hitler»... Le journaliste de la radio yougoslave a notamment relevé que les lettres de l'inscription « Gloire au parti du travail » (le PC albanais) qui se trouvaient sur la façade du

centre culturel et sportif de la capitale avaient été arrachées et jetées à terre, puis piétinées par les

La télévision de Tirana, citée par l'agence de presse yougoslave Tanyug, a confirmé le reportage de Radio-Belgrade et ajouté que les manifestants ont incendié des portraits et des livres de Enver Hoxha. Malgré la présence d'un grand nombre de policiers, les manifestants ont réussi à rejoindre le Musée Enver-Hoxha et à y détruire l'inscription « Vive Enver Hoxha». La foule, beaucoup moins importante que la veille, se serait dispersée au bout de deux heures.

Selon plusieurs sources, c'est la présence de chars de l'armée, déployés dans la ville pour gar-der certains lieux stratégiques, qui a fait éclater ces nouvelles manifestations jeudi. Les chars ont disparu dans la soirée des rues de Tirana, a indiqué l'AFP, mais des patrouilles militaires et policières continuaient de quadriller la ville. Le comité

central du Parti du travail s'est réuni jeudi après-midi et aurait annoncé la formation d'un nouveau gouvernement d'ici à deux ou trois jours, a indiqué pour sa part la télévision de Skoplje (Macédoine). Le président Ramiz Alia avait annoncé, mercredi soir, qu'il prenaît directement le contrôle du gouvernement et allait nommer un conseil présiden-

Selon la télévision macédonienne, le Parti républicain, l'un des trois partis d'opposition récemment légalisés en Albanie, aurait accepté de participer au nouveau gouvernement. Le principal mouvement d'opposition, le Parti démocratique, aurait également accepté mais en posant d'importantes conditions. Cependant, dans une interview à l'agence britannique Reuter, M. Gramoz Pashko, l'un des dirigeants du Parti démocratique, a démenti que le président Alia ait invité l'opposition à participer à la direction du pays. « Il n'y a pas eu de proposition, et s'il y en avait une, nous ne l'accepterions pas, a-t-il déclaré. Le numéro un albanais « a dit qu'il invitait d'autres partis à coopérer pour apaiser la situation, mais cela reste une idée tout à fait abstraite, a poursuivi M. Pashko. Nous-mêmes avons lancé notre propre appel au calme; notre parti ne voulait pas en diffuser un avec les communistes. (...) Notre conception de la société est radicalement différente de la leur ; nous avons besoin d'une autre Constitution ».

« La situation est calmée et va rester calme, parce que les gens ont eu ce qu'ils voulaient », a affirmé de son côté un journaliste de Radio-Tirana, Ilir Ikonomi. Mais, pour M. Gramoz Pashko, la situation politique reste très incertaine. 🛭 Chaque moment compte car maintenant, en ce qui concerne le gouvernement, tout est entre les mains d'une seule personne, Ramiz Alia, et c'est lui qui a à présent l'initiative. »

## Le grand hiver de l'écrivain Ismail Kadaré

« C'était un des hivers les plus maussades qu'eût connus l'Albanie. Partout on éprouvait angoisse, nervosité, exaspération. Cependant, on rapportait qu'à Schkodra s'était déroulée une manifestation silencieuse. La foule avait tenté de ren verser la statue de Staline. On disait que les gens étaient même parvenus à lui passer la corde au cou... La nuit, de nombreuses arrestations avaient eu lieu (...) On racontait encore beaucoup d'autres choses, mais on ne sut la vérité avec exactitude que deux ou trois jours plus tard. » C'était en décembre 1989... L'image de Ceausescu mort dans la neige demeurait dans toutes les têtes. En Albanie aussi.

Resté muet depuis l'annonce de sa demande d'astle à la France le 25 octobre dernier (lire le Monde du 26 octobre 1990), Ismaīl Kadaré, le plus grand écrivain albanais, qui savait utiliser les vieilles ballades comme un antidote aux dogmes staliniens, public Printemps albanais. Justement, le jour même où on abat sur la place

d'Enver Hoxha et qu'on débaptise l'université... Un livre écrit à chaud en novembre-décembre (avec un passionnant ensemble de notes ajoutées en janvier), dans lequel il explique, clairement, sans se cacher derrière les métaphores, le lent murissement qui l'a conduit à cette décision. Un livre en trois parties: Chro-

nique, de décembre 1989 à son départ en septembre 1990, puisque « le petit printemps albanais, le plus timide de tous, avait pris fin »; Lettres, son échange de lettres avec Ramiz Alia, le président qui a suc-cédé à Enver Hoxha, qu'il connaît bien puisqu'il a dirigé pendant vingt-cinq ans le département de la propagande et de la culture du parti et qui, lors d'une rencontre, lui avait donné l'espoir d'un changement (« Tu as raison. En Alba-nie, on viole les droits de l'homme »); Espoir, ses réflexions et, notamment, l'espoir, plusieurs fois répété, que l'Albanie puisse faire sa rentrée dans l'Europe.

« Contrairement à ce que l'on pense souvent, les heures grayes, celles au cours desquelles les dicta-tures enragent, conviennent à la lit-térature. La dictature et la littérature véritable ne peuvent cohabiter que d'une façon : en se dévorant nuit et jour l'une l'autre. L'écrivain est l'ennemi naturel de la dictature (...) La littérature et la dictature ne peuvent être figurées que comme deux bêtes fauves qui se prennent en permanence à la gorge. (...) Les notes qui suivent sont donc d'un écrivain.»

> « Manger de l'herbe...»

Un écrivain honoré, à peu près le seul Albanais qu'on ait connu à l'étranger. A la fois caution de la respectabilité d'un régime et prisonnier d'un rôle dont il dit avoir voulu plusieurs fois déjà s'évader. Ainsi, quand en 1962 il avait pensé quitter son pays, il s'étonne aujour-d'hui d'avoir souhaité partir pour l'Union soviétique et non pour

endoctriné, tellement abruti par l'opium?»). Et pourtant, à cette époque où il rédigeait le Crépuscule des dieux de la steppe, il savait

à quoi s'en tenir sur ce monde-là. Il accumule les détails inédits sur le fonctionnement d'un régime totalitaire dans lequel « pour toute chose il faut exprimer sa reconnais-sance au parti », dont il ne peut répéter les slogans (« Nous mangerons de l'herbe afin de mieux défen-dre le marxisme-léninisme ») et traite le bureau politique de «romassis d'analphabètes, d'imbéciles et d'ostrogoths». Il dénonce la fabrication de « complots » comme celui, en 1973, d'un groupe fantôme qui aurait été dirigé par T. Lubonja, alors directeur de la radio-télévision, pseudo-conjuration dans le domaine de la culture qui inaugurera une vague de condamnations de 1973 à 1976. Il dissèque la méfiance du système à l'égard de l'intelligence, de la part des cohortes de fonctionnaires qui dominent cet univers. Il connaît le

police secrète) et celui de la peur très particulière qui se présente e sous différents masques qui tantôt simulent adoration, enthousiasme, joie, extase et plaisir masochiste, tantôt grimacent d'épouvante. Ceux qui arborent ces masques ignorent eux-mêmes ce qu'ils ont dans le fond de leur cœur». Cependant, repoussant l'ombre menaçante pour lui d'un Vaclav Havel, il ne semble pas souhaiter avoir un autre pouvoir que littéraire et n'a d'ailleurs pas encore donné de réponse précise à la proposition d'être candidat aux élections du

« J'ai décidé de quitter notre pays du jour où j'ai été convaincu que mes efforts d'intellectuel en vue de favoriser un adoucissement du régime, se révélaient vains. Dès lors, je ne pouvais plus continuer à participer à cette parodie de démocratie ni contribuer à perpétuer l'il-lusion », écrit-il à Ramiz Alia, comme s'il s'enfermait dans une prison intérieure.

31 mars prochain...

« J'espère que vous finirez par entendre la voix de la raison et c'est animė par cet espoir que je vous ai dit que je quittais provisoirement l'Albanie. Si l'Albanie devient une démocratie authentique, je rentrerai aussitôt au pays. Je tiens à préciser ici que je rentrerai non pas après un renversement de régime. mais après qu'aura été entamé un véritable processus de démocratisa-

Voilà un précieux document même s'il vient tard. Etant donné l'immense popularité de Kadaré en Albanie, il aura certainement des conséquences sur l'avenir politique du « pays des aigles ».

NICOLE ZAND

▶ « Printemps albanais. Chronique, lettres, réflexions », d'lsmaîl Kadaré. Traduit de l'alba-nais par Michel Métais. Fayard, 320 p., 98 francs (le livre parait simultanément en albanais chez le même éditeur).

TCHÉCOSLOVAQUIE: le débat sur la dénationalisation

### Le Parlement opte pour de larges restitutions

l'Est - hormis l'ex-RDA - à s'engager dans la restitution des biens nationalisés après l'arrivée au pouvoir des communistes, la Tchécoslovaquie a décidé d'indemniser en nature les anciens propriétaires d'usines, de commerces et d'immeubles confisqués après le « coup de Prague » du 25 février 1948.

1.05

4. 1.1 45

.....

1. 1 6 6 5 2 12 13

J. J. W. 15

علم فيسما المراز

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

 $r_1 = r_1 \omega_1^{1/(4+\alpha) \frac{1}{\alpha}}$ 

PRAGUE

correspondance

A quatre jours de la date anniversaire de la « Victoire du peuple travailleur », l'Assemblée fédérale tchécoslovaque a adopté, jeudi 21 février, en deuxième lecture, après plusieurs mois de passes d'armes entre le gouvernement et les députés, une loi se proposant d'a attenuer les conséquences des injustices perpétrées par le régime communiste envers les Tchécoslova-

Premier pays d'Europe de ques». La valeur des biens que estimé M. Klaus. Jugée trop timo-est - hormis l'ex-RDA - à s'entchécoslovaques résidant dans le pays, pourront réclamer dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la loi, est estimée à près de 300 milliards de couronnes (59 milliards de francs), soit 6 % des propriétés de l'Etat, selon le ministre des finances, M. Vaclav

> [30 milliards de couronnes (25 milliards de francs) représentant des entreprises moyennes seront restitués sous forme de coupons, dans le cadre de la loi sur la grande privatisation que les députés devaient adopter vendredi; 40 milliards de conronnes (7,9 milliards de francs) représentant la valeur d'immeubles à rendre en nature et 110 milliards de couronnes (20 milliards de francs) correspondent à de petites usines. Une partie sera restituée en nature, une autre sous forme d'obligations et une vingtaine de milliards en

qui ont réclamé d'étendre les indemnisations aux entreprises nationalisées entre 1945 et 1948 et aux biens confisqués de quelque 580 000 Tchécoslovaques émigrés, la loi sur les restitutions a été également critiquée par les communistes et les nationalistes slova-

Le premier ministre de Slovaquie, M. Wladimir Meciar, avait donné le ton, mardi, en condamnant cette « mauvaise loi qui coûtera cher aux contribuables ».

Cette convergence des extrêmes a néanmoins permis le rejet de la presque totalité des 97 amendements, élargissant ourestreignant le cadre de la loi, qui ont été déposés pendant les deux jours de débat. Ainsi, les personnes morales ne pourront réclamer leurs anciennes propriétés, en particulier les institutions religieuses dont le cas sera réglé par une loi spécifique.

**MARTIN PLICHTA** 

ROUMANIE

### Fin de la grève des chemins de fer

La grève des chemins de fer qui paralysait le nord et l'ouest de la Roumanie depuis quatorze jours a pris fin, jeudi 21 février, après des pourpariers entre des représentants du gouvernement et les syndicats. Les grévistes demandaient notamment la mise en application de certaines lois sur le travail, le paiement par l'État de leurs uniformes et un salaire en devises chaque année.

devises chaque année.

D'antre part, M. Ion Aurel Stoica, ministre de la qualité de la vie et de la protection sociale, a présenté jeudi sa démission pour protester contre la poursuite des négociations avec les cheminots. M. Stoica a expliqué qu'il avait « été obligé de ne pas respecter une loi, ce qui [lui] a posé un problème de conscience». Cette démission a été refusée par le premiier ministre M Petre Roman. — (APP. ministre M. Petre Roman. - (AFP, UPL)

La Croatie s'engage à son tour

## sur la voie de la « dissociation »

YOUGOSLAVIE : après la Slovénie

de notre correspondante Après la Slovénie, la République voisine de Croatie s'est engagée, ieudi 21 février, sur la voie de la « dissociation » de la fédération yougoslave (le Monde du 22 février). Le Parlement de Croatie a adopté une loi constitutionnelle qui permet au gouvernement de Zagreb d'abroger la législation fédérale lorsqu'elle n'est pas en accord avec la Constitution de la République et lorsqu'elle va à l'encontre des intérêts et de la souveraineté de la Croatie. D'autre part, cette loi stipule que les organes fédéraux ne peuvent plus, sans le consentement des autorités croates, proclamer l'état d'urgence, prendre des mesures d'exception et

ordonner l'utilisation des forces

armées en temps de paix sur le ter-

ritoire de la Croatie. Les parlemen- La deuxième résolution, concertées par le président de leur République, M. Franjo Tudiman. La première, intitulée « résolution sur la dissociation de la Yougoslavie», se fonde sur celle votée mercredi par le Parlement de Slovénie et propose la division de la Yougoslavie en plusieurs Etats souverains et

La Croatie, qui conserve ses frontières actuelles, n'exclut pas une éventuelle union avec d'autres Républiques à condition qu'elles reconnaissent la souveraineté et l'intégrité territoriale de chacun des Etats. Elle se déclare également prête à s'unir avec d'autres Etats européens et précise que les Républiques yougoslaves devront se mettre d'accord avant le 30 juin

taires croates ont également nant la « protection de l'ordre Croatie», demande à la présidence collégiale d'annuler sa décision du 9 janvier dernier selon laquelle toutes les formations paramilitaires illégales devaient être démantelées et désarmées. Aux termes de la résolution, le ministère fédéral de la défense et des forces armées yougoslaves, qui est à l'origine de cette mesure, a agi illégalement et anti-constitutionnellement car l'objectif était de renverser le pouvoir démocratiquement élu et l'ordre constitutionnel de la Croatie. Le Parlement croate a enfin déclaré qu'il était résolu à retirer tous ses représentants au niveau des organes fédéraux si la présidence ne revenait pas sur sa

FLORENCE HARTMANN

### PROCHE-ORIENT

LIBAN

### Le général Aoun ne semble pas près de gagner la France

BEYROUTH

de notre correspondant

Lors de la visite à Paris du ministre libanais des affaires étrangères, M. Fares Boueiz, la semaine dernière, la rumeur de l'arrivée du général Michel Aoun en France s'était répan-due comme une traînée de poudre à Beyrouth, Mais, depuis, il est apparu que le séjour forcé du général à l'am-bassade de France dans la capitale ibanaise n'est pas près de prendre

Selon cette rumeur. Paris, avant de recevoir le chef de la diplomatie liba-naise, aurait exigé que le gouverne-ment de Beyrouth laisse partir l'an-cien bonnne fort du réduit chrétien évincé le 13 octobre 1990, grâce à une opération de l'armée syrienne, et obligé de se réfugier à l'ambassade de

France. Mais, en fait, il semble que le ment de cette affaire un préalable à dossier n'ait guère progressé, malgré la visite de M. Boueiz.

L'affaire implique trois parties l'Etat libanais, la France et la Syrie -dont les positions officielles sont connues. Pour Beyrouth, le général doit, avant tout, être jugé pour rébel-lion et détournement de fonds. Pour Paris, il bénéficie de l'asile politique et doit pouvoir gagner le territoire français; il y va de «l'honneur de la France». Pour Damas, c'est une ques-tion à débattre entre l'Etat libanais et la France. En réalité, les Syriens partagent plutôt le point de vue des auto-rités libanaises.

A M. Boueiz, le gouvernement français a rappelé sa position mais, à Beyrouth, on n'a pas ressenti une Pimpression que Paris faisait du règle

toute discussion sur les relations bila-térales, par exemple sur l'aide de la France à la reconstruction du Liban. Aussi, dans les milieux gouvernementaux à Beyrouth, estime-t-on que la présence du général à l'ambassade de France ne tera pas problème, côté libanais, lors de la présentation des lettres de créance d'un nouvel ambassadeur, l'actuel, M. René Ala, devant prochainement quitter son poste. Pour les autorités libanaises, l'«affaire Aoun» reste finalement a négociable » et les Syriens semblent accepter cette éventualité. Mais, en attendant, le général Aoun risque d'être encore pour un bon moment l'hôte de l'am-bassade. On se demande d'ailleurs, à Beyrouth, si cela n'arrange pas tout le

LUCIEN GEORGE ....

### A la veille de son suicide en 1948 Jan Masaryk écrivait à Staline...

Jan Masarvk, ministre tchécosiovaque des affaires étrangères après la seconde guerre mondiale, aurait annoncé son intention de se donner la mort dans une lettre adressée à Staline, le 9 mars 1948, la veille de son suicide, quelques jours après la prise du pouvoir par les communistes en Tchécoslovaquie.

Le supplément hebdomadaire du quotidien ex-communiste tchécoslovaque Rude Pravo a publié, mercredi 20 février, pour la première fois, cette lettre, dans une version dactylographies en tchè-que – la lettre originale était en français - provenant des archives personnelles de l'ancien dirigeant communiste Antonin Novotny (1957-1968).

`

mort du fils du président-fondateur de la Tchécoslovaquie, Thomas Garrigue Masaryk, n'ont jamais été éclaircies. Selon la thèse officielle communiste, il s'est donné la mort en se jetant par la fenêtre de son bureau. Mais son secrétaire avait déclaré qu'il avait trouvé la fenêtre du bureau fermée, ce qui a suscité un soupcon de mont par défenestration.

Dans cette lettre, Jan Masaryk annonce sa « décision irrévocable » de se donner la mort. Il accuse Staline d'avoir « rompu ses promesses » et de «faire du PCT un instrument d'oppression mettent en place un Etat policier et autoritaire en Tchécoelovequie ». - (AP; AFP.)

de notre envoyé spécial Dans la capitale dévastée, les petits commerçants ont repris pos-session du pavé, bien décidés à effacer deux décennies de dictature et à tout reprendre à zéro. Devant sa boutique saccagée par les pil-lards, Mohamed Robleh, épicier de son état, a installé sur un tréteau ce qu'il a pu récupérer de son stock de marchandises. « Les assaires reprennent petit à petit », dit-il avec un optimisme un peu forcé, approuvé par les éternelles ven-

deuses de the, au carrefour voisin. Un peu plus loin dans l'avenue, la poste centrale s'anime à nou-veau. Tout en sachant qu'ils ne seront pas payés, les employés ont repris place derrière les comptoirs, obéissant aux consignes de leur directeur qui, tous les jours, va porter un sac de lettres dûment oblitérées jusqu'à l'aéroport et le dépose dans un avion en partance pour le Kenya.

#### Les ânes imperturbables

Vu de la Villa Somalia - l'an-cienne résidence présidentielle, aujourd'hui désertée, - le quartier de Wardighley, qui a servi de champ de tir aux blindés de l'exprésident Syaad Barré tout le mois de janvier, semble troué comme une passoire. Pas une maison n'a été épargnée. Dans les rues, la vie reprend ses droits, les enfants se balancent aux câbles électriques

qui pendent jusqu'à terre, inutiles. Devant l'hôtel Tawfiq, devenu le quartier général des maquisards victorieux du Congrès de la Soma-lie unifiée (CSU), une foule hilare s'amuse des caricatures placardées sur un mur : on y voit l'ancien chef

rebelle, avec cette légende reprise sur tous les murs de la ville : « Victoire du CSU! Le Goulu a

Beaucoup s'inquiètent, pourtant. Les stocks de carburant s'épuisent et l'essence est déjà hors de prix. Mais cela fait l'affaire des proprié-taires de carrioles, qui offrent leurs services au tout-venant : à l'ancien réfugié, de retour à Mogadiscio comme au boulanger, qui a réussi à se procurer quelques sacs de farine. Les anes imperturbables tirent les chargements, en évitant, ici et là, calciné - dont les gamins ont fait leurs nouveaux parcs de jeux.

Dans les avenues encore peu fréquentées, quelques minibus, resca-pés des pillages, font le plein de passagers. Le trajet coûte pourtant trois fois plus cher qu'avant. Mais tous les prix n'ont pas subi cette inflation et l'économie parallèle, qui pallie, depuis deux ans, la fail-lite du réseau bancaire, maintient une certaine activité en attendant

Aujourd'hui, les gens pensen avant tout à manger : si les fruits ne manquent pas, les céréales deviennent de plus en plus difficiles à trouver – et puis « surtout les spaghettis » (consacrés plat national depuis la colonisation italienne), précise le gérant d'un restaurant populaire du quartier Médina. « A cause de l'absence de commerce extérieur, ajoute un jeune commerçant, le dollar a perdu 20 % de sa valeur. Mais les taux de change vont flamber dès l'arrivée des premières importa-

Malgré les vols à main armée quotidiens et quelques altercations meutrières (relativement peu nombreuses, compte tenu des milliers d'armes en circulation), l'insécurité

tale. Est-ce dû aux mesures prises par les autorités intérimaires, qui ont mis en place des réseaux de miliciens volontaires, ou à un besoin général de paix - à laquelle tous aspirent après des semaines d'anarchie? Sans doute un peu des deux. L'accalmie reste pourtant précaire et menacée. Une nouvelle vague de pénurie alimentaire pour-rait faire rebasculer la capitale

#### Rancœur à l'égard des Italiens

« Pourquoi l'aide internationale n'arrive-t-elle pas? »: du ministre au simple badaud, en passant par le gardien de l'ambassade d'Italie (resté fidèle au poste), tout le pays se pose cette question. Même si 42 tonnes de vivres et

de médicaments, fournis par le de medicaments, tournis par le Fonds d'urgence de la Communauté économique européenne (CEE) et de la Belgique, ont pu enfin être livrés la semaine dernière. « La guerre du Golfe n'explique pas tout », assure M. Omar Arteh Ghaleb, premier ministre du gouvernement provisoire. « A l'étrapper on est mal informé sur l'étranger, on est mal informé sur la situation réelle en Somalie. Des négociations sont en cours entre les différentes forces politiques, afin de préparer la conférence de réconci-liation nationale», plaide-t-il. « La réorganisation du pays est engagée et nous avons opté pour le libéralisme economique. Mais nous manquons de tout ! Syaad Barré a laissé un pays détruit, exsangue. Jamais, de toute son histoire, la Somalie n'a vécu une telle catastrophe!»,

La « déception » du premier ministre, à propos, notamment, des hésitations des Italiens, fait écho à celle de M. Mohamed Ibrahim Egal, ancien chef de gouverne

ment, renversé par M. Syaad Barré en 1969 : « Si pour des raisons diplomatiques, l'Italie ne veut pas traiter avec le gouvernement actuel, rien ne doit l'empêcher de le recon-naître sous conditions. »

Dans la rue, les Somaliens laissent deviner leur profond ressenti-ment contre l'Italie, qui « a sou-tenu si longtemps la dictature de Syaad Barré». En haut lieu, on préfère rejeter sur le précèdent régime la responsabilité des détournements de fonds – alloués par l'étranger - et le président par intérim, M. Ali Mahdi Mohamed, n'hésite pas à affirmer que « les rolations itala-samaliennes secont désormais bien meilleures que par

Toujours est-il qu'actuellement seules deux organisations humani-taires étrangères travaillent ici. L'équipe de Médecins sans frontières, arrivée en plein conflit, est aujourd'hui installée à Mogadiscio, dans un hôpital qu'elle tente de réhabiliter. À la demande des auto-rités, elle s'est aussi chargée de distribuer une donation des Emirats arabes unis et envisage de fournir de l'eau potable dans les quartiers déshérités. A l'autre bout de la ville, l'association SOS Villages, dont dépendent plusieurs orphelinats de la région, a transformé sa maternité en un hôpital où, durant la bataille de Mogadiscio, les médecins somaliers opéraient sous les fusillades et les obus.

La Somalie, délaissée par les grandes organisations humani-taires, l'est, à plus forte raison, par les entreprises privées. Seule ou presque, la société pétrolière Cono-co-Somalia a osé revenir. Elle s'apprête à reprendre ses forages dans le nord, et son directeur, M. Raymond Marchand, avoue ne pas comprendre les hésitations des bailleurs de fonds.

Certains observateurs évoquent « l'erreur » des diplomates italiens, « incapables d'envisager le renverse-

suadés qu'une victoire militaire des rebelles du CSU ne pouvait que se solder par de nouveaux affrontements entre les différentes

factions claniques. Aujourd'hui, le

CSU (dominé par le clan Hawiyé)

émerge comme le plus puissant

mouvement dans le sud du pays.

sécessionnistes

### Tendances

Après avoir repoussé les forces alliées à l'ancien président Barré jusqu'à la frontière éthiopienne, le CSU serait sur le point de prendre le port de Kisimayo, où se sont retranchés les derniers fidèles de l'ancien chef d'Etat. Que va faire le CSU de ces victoires militaires? Dès la formation du gouvernement provisoire, il s'est prononcé pour la tenne d'une conférence de réconciliation nationale. Mais sa grande inquiétude, reconnaît-on en privé, est de savoir si le puissant clan nordiste des Issaks, majoritaire au sein du Mouvement national somalien (MNS), acceptera d'y

Le MNS, qui vient de conquérir les dernières garnisons gouvernementales de son fief, doit aujourd'hui reconstruire la région, épuisée par près de dix ans de guérilla. Il pourrait être tenté de faire cavalier seul ou, du moins, de vouloir résoudre ses propres problèmes avant de penser à l'unité nationale. Une tentation d'autant plus vive qu'existent, parmi les dirigeants du MNS, nouveaux maîtres de l'ex-Somaliland britannique, de fortes

### MAROC

Le roi se prononce pour une amélioration du sort des détenus

Le roi Hassan II a approuvé l'ensemble des propositions que lui avait soumises, mercredi 20 février, le Conseil consultatif des droits de l'homme (CCDH). a-t-on annoncé officiellement, jeudi, à Rabat.

Dans une lettre, adressée au président du CCDH, le souverain chérifien a salué la «pertinence» de ces propositions, qui visent à un meilleur respect des droits des détenus (visites régulières des familles, soins et alimentation convenables), et que le conseil souheite voir appliquées à un « plus grand nombre de détenus ». Le conseil, créé en mai 1989 par le roi, avait dernièrement sollicité et obtenu une réduction importante des délais de garde à vue et de détention préventive.

Les membres du Conseil (...) rencontreront constamment auprès de nous l'écho le plus favorable à toutes leurs propositions au profit des droits de l'homme ». a conclu le roi. - (AFP, AP.)

#### **NICARAGUA**

Bonn promet une aide

de 95 millions de DM

promis au Nicaragua une aide de 95 millions de DM (environ 300 millions de francs) afin de soutenir le programme de réformes économiques de ce pays, a indiqué jeudi 21 février à Bonn le ministre allemand de l'aide au développement, M. Carl-Dieter Spranger.

L'aide allemande est soumise à la condition que le Nicaragua poursuive sa politique de réformes engagée avec l'aide de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, a précisé M. Spranger, à l'issue de la visite officielle de quatre jours de la présidente

Violetta Chamorro. Cette aide devrait permettre au gouvernement nicaraguayen de financer notamment des infrastructures de base comme la distribution d'eau et la formation professionnelle, a-t-il ajouté. L'Allemagne réunifiée a de plus repris à son compte les subventions accordées au Nicaragua par l'ex-RDA, notamment pour l'hôpital Carlos-Marx et un centre de formation professionnelle. – (AFP.)

### **JAPON**

Une famille réclame des indemnités pour un décès « par excès de travail »

La famille d'un homme de trente-trois ans, décédé d'une hémorragie cérébrale après avoir fait des centaines d'heures supplémentaires au cours des mois précédant sa mort, a réclamé devant le tribunal de Tokyo 615 000 dollars de dédommagements à son employeur. La femme et les parents de Hideki Harada estiment que ce dernier est mort d'un « excès de travail » (karoshi).

M. Harada avait fait plus de 1 000 heures supplémentaires en 1989, en plus de ses 2 016 heures normales. Bien que souffrant d'une pression artérielle trop élevée, il avait continué à travailler treize heures par jour, effectuant trente et une heures supplémentaires la semaine précédant · son décès Le « karoshi » ferait environ dix

mille morts par an, dont seulement quelques dizaines ont été reconnues par les tribunaux, donnant lieu à des indemnités. Avec la crise actuelle de la main-d'œuvre, le problème ne devrait guère s'améliorer dans un proche avenir. Selon une enquête récente du ministère du travail, les vacances effectivement prises ont baissé de 10 % au cours des dernières années, passant de 61,3 % de l'ensemble des congés payés accordés en 1980 à 51,5 % l'an dernier. - (AFP.)

## DIPLOMATIE

En raison des « tricheries » soviétiques

### Les négociations de Vienne sur le désarmement sont en panne

Nominations d'ambassadeurs

de notre correspondante

Coup de semonce contre Moscou jeudi 21 février aux négociations à Vienne : les réunions plénières hebdomadaires des vingt-deux délégations de l'OTAN et du pacte de Varsovie resteront suspendues jusqu'au 21 mars, même si des groupes de travail continuent de se réunir.

Les Etats-Unis avaient voulu carrément geler la négociation, en raison de ce qu'ils considérent comme une «tricherie» des Soviétiques par rapport au premier traité de réduction des armes conventionnelles signé en novem-bre. L'URSS a en effet affecté trois divisions d'infanterie avec quelque 1000 chars à ses forces navales. pour les faire échapper aux réductions prévues dans ce traité. Elle a d'autre part transféré des quantités importantes d'equipement mili-taire au-delà de l'Oural, dans une zone qui n'est pas non plus concernée par le traité.

La poursuite des discussions dans les groupes de travail est le résultat d'un compromis souhaité

□ M. Gerard Errera a été na

ambassadeur à la Conférence du des-

M. Gérard Errera a été nommé

ambassadeur représentant de la

France à la Conférence du désarme-

ment des Nations unies à Genève,

en remplacement de M. Pierre

Morel, nommé conseiller diplomati-

que à la présidence de la Républi-

armement des Nations unles. -

par les Européens, notamment par l'Allemagne. En cas de besoin, on pourra revenir à tout moment sur suspension et convoquer une séance plénière.

La position soviétique a été exposée par le général Bronislav Omelitchev, dans une interview publice dans la revue militaire Krasnja Svesda: face à la nette supériorité des forces navales des Etats-Unis et de l'OTAN, l'Union soviétique a renforcé la protection de ses régions côtières, avait déclaré le général en rejetant catégoriquement le reproche de vouloir contourner le traité de désarme-

Le président George Bush aurait adressé un message à M. Mikhaïl Gorbatchev pour relancer la négociation, a-t-on appris dans les milieux diplomatiques à Vienne. Ces questions, qui préoccupent particulièrement les pays ancienne-ment alliés de l'URSS, seront également au menu de la réunion du pacte de Varsovie le 25 février prochain à Budapest qui devra sonner le glas pour l'alliance militaire de

**WALTRAUD BARYLI** 

l'Agence internationale de l'énergie ato-mique à Vienne.)

M. Bernard Miyet a été nommé imbassadeur représentant de la France

auprès des Nations unies à Genève. -M. Bernard Miyet a été nommé ambas

sadeur représentant de la France auprè-de l'Office des Nations unies à Genève

en remplacement de M. David Levitte

[Né en 1946, M. Bernard Miyet est

### EN BREF

D AFGHANISTAN : une équipe du CICR enlevée par des moudjahidines. - Une équipe de quatre représentants du Comité international de la Croix-Rouge de Genève est détenue depuis plus de cinq semaines dans la région de Kandahar par un commandant du Hezb-e-Islami, a-t-on appris jeudi 21 février à Peshawar. Ce mouvement de moudjahidins fondamentalistes musulmans, dirigé par M. Gulbuddin Hekmatyar, avait déjà été accusé par le passé d'avoir enlevé ou attaqué des organisa-

dans les cas graves. Le ministre régional des affaires sociales, Mme

guérilla sanglante, violemment réprimée par l'armée française. Plus de 3 000 personnes avaient été tuées. – (AFP.)

□ COLOMBIE : Le FBI ausonce la capture de deux membres du cartel de Medellin. - Le FBI et le parquet américain ont annoncé, mer-

arrêtés le 11 février après une enquête de deux ans, alors qu'ils naviguaient en pleine mer, au large du Venezuela, à bord d'un yacht privé. En les arrêtant dans les eaux internationales, le FBI a évité d'avoir à demander leur extradition à la Colombie. - (Reuter.)

d'un otage, - Des unités spéciales de la police colombienne ont tué sept ravisseurs en libérant une femme d'affaires enlevée il y a une semaine à Medellin, a annoncé, jeudi 21 février, la police locale. Les ravisseurs exigeaient une ran-con de 860 000 dollars pour la libération de M∞ Maria del Rio Vargas. Par ailleurs, la police a annoncé la découverte du corps de Conrado Prisco, un médecin dont les frères sont des tueurs reconnus agissant pour le compte du cartel des barons de la cocaine. - (Reu-

 ETHIOPIE : reprise des négociations avec les rebelles d'Erythrée. - Le gouvernement et les rebelles du Front populaire de libération de l'Erythrée (FPLE) ont entamé, jeudi 21 février, à Washington, des pourparlers destinés à préparer d'éventuelles négociations pour mettre fin à une guerre civile qui dure depuis plus de trente ans. Ces pourpariers, qui devaient s'achever vendredi soir, sont présidés par le secrétaire d'Etat adjoint chargé des affaires africaines, M. Herman Cohen. -(AFP. Reuter.)

□ INDE : Démission acceptée de cinq ministres. - Le président Ramaswamy Venkataraman a accepté la démission du ministre des affaires étrangères M. Vidya Charan Shukla et de quatre autres membres du cabinet de M. Chandra Shekhar, tous exclus du Parlement pour avoir quitté leur groupe parlementaire. Selon un communiqué, publié jeudi 21 février, par le palais présidentiel, M. Venkataraman a accepté meroredi soir ces démissions sur recommandation du premier ministre. Outre le ministre des affaires étrangères, le ministre de la santé M. Shakeelur Rahman et trois ministres d'Etat MM. Bhage Gobardhan, Sarwar Hussain et Basavraj Patwari, ont

donné leur démission. - (AFP.) □ 『『ALIE: libération d'un chef de la Mafia. - La cour d'appel de condamné à la réclusion à perpétuité lors du premier « maxi-procès» de décembre 1987. Il fait partie des condamnés qui, n'ayant pas été « rejugés » un an après l'entrée en vigueur du nouveau code pénal italien, sont considérés en détention préventive et donc libérables. La Cour de cassation avait jugé, le il février, que quarante et un «patrons» de la Mafia sicilienne devaient être remis en liberté pour les mêmes raisons de procédure (le Monde du 14 février). – (AFP.)

□ NIGER : la mort d'un Français est confirmée. - Le ministère de l'intérieur a confirmé, jeudi 21 février, à Niamey, la mort de M. Pierre Blanchet, un logisticien français de 46 ans, tué lundi soir dans le nord du pays par un groupe de nomades armés (Le Monde du 22 février). Selon les autorités nigériennes, il n'y aurait pas eu d'autre victime. - (AFP).

□ SÉNÉGAL : nouveaux incidents mentriers en Casamance. - Deux personnes ont été tuées, vendredi 15 février, lors de l'attaque par un groupe armé du village de Sinbandi-Balante, à une cinquantaine de kilomètres de Ziguinchor, dans le sud du pays, a-t-on appris de bonne source à Dakar. Les assaillants ont pillé le village, avant d'en brûler une partie, a confirmé, jeudi, le gouverneur de la région. La Casamance est le théâtre de violences, qui ont fait une centaine de morts ces dix derniers mois. -

ZATRE : au journaliste empri-sonné pour avoir dénoncé la corruption. - L'Association patronale des entreprises de presse (APEP) a demandé, mercredi 20 février, la libération de M. N'Sasse Ramazani, directeur régional du journal Elima à Goma (est du pays), emprisonné depuis deux semaines pour avoir écrit un article contre la corruption. M. Ramazani a été inculpé d'« outrage à la magistrature ». - (AFP.)

L'HERMÈS Editeur

Collection «L'ESSENTIEL SUR» pour B.T.S. deux nouveautés par Isabelle ZECH

 droit civil et droit commercial • droit du travail et droit social Diffusion: MEDILIS S.A. 9 rue Seguier 75006 PARIS Tel. 46 34 07 76

diplômé de l'Institut d'études politiques de Grenoble et ancien élève de l'ENA. Il INé en 1943, M. Gérard Errera est a été en poste à la mission permanente de la France auprès des Nations unies à Genève de 1979 à 1981, puis directeur diplômé de l'Institut d'études politidu cabinet du ministre de la communi-cation de 1981 à 1983, président-direc-teur général de la Sofirad de 1983 à

1985, et consul général à Los Angeles. Depuis 1989, il était directeur général

adjoint des relations culturelles, scienti-

figues et techniques au ministère des

ques et ancien élève de l'ENA. Il a été en poste à Washington et au cabinet du ministre (1975-1977, 1980-1981). Deuxième conseiller à Madrid (1977-1980), consul général à San Fran-cisco (1982-1985), il a ensuite été détaché au Commissariat général à l'énergie atomique; à partir de 1985, it a été gouverneur pour la France auprès de

Sept morts lors de la libération

tions humanitaires occidentales travaillant en Afghanistan. - (AFP. ALLEMAGNE : restrictions à l'immigration des juifs soviétiques à Berlin. – Les autorités berlinoises ont annoncé, jeudi 21 février, que l'immigration des juiss soviétiques à Berlin ne serait autorisée que

Ingrid Stammer, a justifié cette décision par «le grand nombre» de réfugiés, près de 3 000 juifs sovié-tiques, d'ores et déjà installés à Berlin. Depuis le 15 février, les demandes de visas d'immigration des juifs soviétiques doivent être faites avant le départ d'URSS afin d'éviter les tentatives d'installation à Berlin avec un simple visa de tourisme. - (AFP.)

□ CAMEROUN : premier meeting autorisé de l'UPC. — L'Union des populations du Cameroun (UPC) s'est réunie publiquement pour la première fois depuis trente ans, a-t-on appris, jeudi 21 février, de source informée, à Yaoundé. Lors de ce rassemblement, organisé en début de semaine à Douala, les dirigeants de l'UPC ont réclamé une amnistie générale, a afin que tous les enfants de ce pays puissent s'asseoir dans la concorde et la fraternité » et qu'ils définissent ensemble « les contours de la nouvelle démocratie comerounaise». Créée en 1948, l'UPC, considérée comme prosoviétique, avait été interdite lors de l'indépendance, en 1960. Elle avait alors mené une

credi 20 février, l'arrestation en mer de deux membres colombiens du cartel de Medellin. Les deux hommes, Jorge Ignacio Restrepo comme le chef de la Mafia des

= 1. 1. 3 ameliorator - SOUT CAS délates

Te service of the ser

 $^{(i_{\alpha_{1}},i_{\beta_{2}})}(i_{\alpha_{2}},i_{\beta_{2}})$ 

 $1 \leq c \cdot ||a_{ij}||_{L^2}$ 

100

APON

and the second

Sec. 194 Sec.

 $\epsilon_{\mu} = \epsilon_{\mu} \pi^{-1} + \pi^2$ 

. . . . .

NICARAGU

Ballio 200 September 1

**Transport** (17)

11.68 (0.15)

audience du procès de Simone Weber, les jurés de la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle ont entendu jeudi 21 février les toutes demières dépositions des témoins et des experts avant de recevoir les déclarations des membres de la famille de Bernard Hettier.

de notre envoyé spécial

« Je voudrais rétablir la situation. Papa était un père formidable. On le salit depuis cinq ans. Il était gentil, affectueux, câlin. Il rendait service à tout le monde. C'est ce qui l'a perdu. » Patricia Hettier, trente-deux ans, a lancé ces quelques phrases comme un cri qui se termine par un long sanglot. Sur un signe du président, l'huissier la raccompagne. La fille de Bernard Hettier, disparu le 22 juin 1985, est la dernière personne qui dépose, après plus d'une centaine

née de débat, cette ultime déclaration est la plus courte et Patricia Hettier est sans doute la seule à n'avoir pas parlé de Simone

Monique Goetz, la sœur de Ber-

nard Hettier, s'était montrée plus proche du climat général du procès. Elle n'a jamais aimé celle qui Charcelait a son frère et désigne les sœurs Weber comme des « sangsues ». Mr Goetz parle vite, elle voudrait tout dire : sa folle inquiétude lors de la disparition de Bernard, sa conviction immédiate que M- Weber y était pour quelque chose, et ses certitudes actuelles. Pêle-mêle, elle évoque son frère, ce « bon Sameritain » qui a aidé tant de gens, et les manies de Ma Weber qui lui drogueit son café et dormait avec un revolver sous son oreiller. Comme épuisée, elle conclut : «Il n'y a qu'une seule personne qui a pu faire du mal à Bernard, et elle est ici.

Pour la vingt-sixième de témoins entendus depuis le titude. Comme à l'accoutumée, udience du procès de Simone 17 janvier. A le vingt-sixième jour- elle a écrit pendant toute la déposition, ne relevant la tête que pour sourire en prenant ses gardes à témoin. A son tour elle se lence dans un monologue : « C'est honteux, la méchanceté qui émane de cette femme. J'ai perdu des miens mais, enfin, faire mettre des gens en prison et leur voler leur vie. c'est immonde. Je comprends très bien, ça ne doit pas être drôle de perdre quelqu'un sans savoir où il est. Mais quelle suffisance...» Les avocats des parties civiles protestent. La défense s'insurge. Le public murmure et M= Weber

#### Peinture bleve

Elle paraît avoir oublié la longue déposition du professeur Loic Laribaut qui a notamment examiné le parpaing qui lestait la valise contenant un tronc humain repêchée dans la Marne le 15 sentembre 1985, tronc qui n'a jamais été identifié. Selon ce spécialiste, le M= Weber n'a pas changé d'atsable trouvé sur le parpaing est

identique à celui prélevé dans le jardin de M- Weber, à Rosièreaux-Salines. L'expert est formel les sables sont facilement identifiables et, dans ce cas, les minuscules fragments de gré qu'il a décelés ne se trouvent que dans deux ou trois régions de France. De la même facon la peinture bleue relevée sur le parpaing possède les mêmes « caractéristiques chimiques et morphologiques » que la peinture bleue de la maison de Rosière-aux-Salines. Une fois de plus il ne s'agit pas de preuves puisque la porte est laissée ouverte aux coincidences. Cependant, Mr Paul Lombard, conseil de la famille Hettier, s'étonne de cette double similitude sur un même objet. Mais M= Weber lui répond sur un ton plaintif : « Parce qu'il y a des grains de sable et je ne sais plus pourquoi ie suis ici depuis un mois. Je ne fais pas partie de ceux qui coupent des gens en mor-

**MAURICE PEYROT** 

ceaux pour les mettre dans une

administrative d'appel de Bor-

deaux vient de condamner les

pompiers de Dordogne à payer 164 029 francs d'indemnités au

propriétaire d'un château périgour-

din sinistré dans un incendie. La

municipalité de Firbeix (Dor-

dogne), située entre Périgueux et Limoges, a également été considé-

rée comme responsable et condam-

née à payer 776 811 F d'indemni-tés, soit la moitié de son budget

annuel. La cour a considéré que les

pompiers avaient commis une

*a négligence grave »* en ne restant

pas assez longtemps sur les lieux. L'incendie s'était déclaré le 20 jan-

vier 1984. Les pompiers étaient

**EN BREF** 

Au tribunal de Paris

### L'écrivain Frédéric Dard est condamné pour «imprudence fautive»

MARSEILLE de notre correspondant

A la page 81 du roman de San Antonio, Papa, achète-moi une pute, paru en mai 1989 aux édi-tions Flenve noir, il est écrit ceci : « De nombreux grassitis tracés au stabilo-boss sur les murs nous

apprennent que Geneviève Maudru

Frédéric Dard pouvait-il se dou-ter en situant l'action de son roman à Marseille qu'il existait en cette ville une Geneviève Maudru et une seule? Et que, par une ironie dont le sort n'est jamais avare, celle-ci était précisément propriétaire d'un magasin de presse dans lequel on vendait Papa, achète-moi

Le résultat ne s'est pas fait attendre. Plusicurs graffitis, dessins et inscriptions « à caractère pornogra phique » ont fleuri sur les murs et e rideau métallique du magasin de Geneviève Maudru, mettant fortement en donte la moralité de sa propriétaire. Les lecteurs de San Antonio, trompés par l'homony

mie, avaient opéré un rapprochement abusif entre le personnage romanesque et l'honorable commercante marseilleise.

Celle-ci a porté plainte par devant le tribunal de grande instance de Paris, réclamant 200 000 francs en réparation du préjudice. En son audience du 30 janvier, le tribunal lui a donné raison, estimant que, « en utilisant de tels nom et prénom non usuels et en s'abstenant de vérifier si à Marseille, lieu choisi pour relater les faits incriminés, il existait ou non une personne susceptible d'être confondue avec le personnage de son livre, Frédéric Dard a commis une imprudence fautive engageant sa responsabilité, que le préjudice est certain et même important dès lors que Geneviève Maudru n'est pas présentée sous un

L'imprudence du romancier et de son éditeur leur coûte

jour particulièrement flatteur ».

**JEAN CONTRUCCI** 

### Le procès en diffamation de M. Guilhaume contre l'inspecteur Dufourg

L'auscultation d'une manipulation

Annoncé comme une affaire de diffamation, le procès qui s'est tenu, mercredi 20 février devant la 17- chambre du tribunal correctionnel de Paris, opposant l'ancien PDG d'Antenne 2 et de FR3, M. Philippe Guilhaume, à l'inspecteur des renseignements généraux Jean-Marc Dufourg, policier-vedette de l'affaire Doucé, et au journal le Figaro, a tourné à l'examen d'une manipu-

Ce fut une auscultation bien sommaire. Il manquait là témoins et documents pour éclairer le tribunal présidé par M. Alain Lacabarats sur la véracité des allégations formulées le 25 octobre lors d'une interview de M. Dufourg publiée dans le Figaro sous le titre « Mes chefs m'ont trahi» : « Oui, j'avais reçu l'ordre de recruter un ieune homosexuel chargé d'offrir ses charmes et de compromettre les deux personnalités. Phiet Pierre A lange, » Le mal était fait. Sans pouvoir offrir le moindre début de

preuve de la réalité de ces missions. au moment de l'interview comme lors de l'audience du mercredi 20 février, Jean-Marc Dufourg alimentait le feu qu'il avait déjà allumé un mois auparavant devant les policiers de la brigade criminelle.

Chargé d'enquêter sur le pasteur

Doucé avant qu'il ne disparaisse, l'inspecteur Dufourg était alors dans la position inconfortable de figurer au premier rang des suspects sans pour autant être inculpé, faute de preuves sur son implication dans ce rapt. S'est-il défendu en contre-attaquant, impliquant la haute hiérarchie de la préfecture de police pour laisser suggérer au public qu'on avait affaire à l'un de ces croustillants scandales de la Ve République, comme aime à le répéter son avocat Jacques Vergès? « Dans cette affaire, Dujourg a été traîné dans la boue à partir d'informations fournies par sa hiérarchie, accuse ce dernier. Et on va lui reprocher aujourd'hui de s'être défendu. Le ministère de l'intérieur a le droit de calomnier tout le monde et en particulier l'inspecteur Dufourg, et celui-ci aurait eu le droit de se

> Secte *luciférienne*



Les autres policiers présents se sont empêtrés dans des démentis imprécis, voire des refuges dans un habituel «secret-défense» sur une affaire qui pourtant a peu à voir avec la sécurité extérieure du pays, laissant là une impression de malaise qui n'épargna pas l'avocat de la partie civile, Me Marc Cour-teaud : « Il serait malvenu de faire de Dufourg la cible principale alors qu'il semble être le lampiste. Nous avons tous senti le polds de la hiérarchie. ». Me Vergès a réclamé au tribunal la communication du « dossier Jupiter » par les renseignements généraux. Le président Lacabarats a répondu qu'il l'ordonnerai

Le jugement sera rendu le

s'il en éprouvait la nécessité.

DOMINIQUE LE GUILLEDOUX.

u Les pompiers de Dordogne restés plus de huit heures sur place. Le lendemain, le feu avait cependevront payer des indemnités pour un incendie mai éteint. - La cour dant repris dans des dépendances

> Un industriel condamné pour la pollution du Let. - Le tribunal correctionnel de Rodez a condamné. mercredi 20 février, à une peine de 30 000 francs d'amende et 2 000 francs de contravention, le directeur des usines « Vieille Montagne» de Viviez (Aveyron), spécialisées dans la production de zinc, qui avaient pollué le Lot sur une centaine de kilomètres. En voulant réparer la canalisation d'un bassin de décantation, le 8 juillet 1986, des ouvriers avaient ouvert une breche qui avait déversé dans le Lot d'importantes

quantités de zinc et de cadmium. Plus d'une centaine d'agriculteurs. des collectivités locales et des associations s'étaient portés partie

□ Supplément d'information dans l'affaire Maziz. - La chambre d'accusation d'Aix-en-Provence a ordonné jeudi 21 février un sup-plément d'information sur la mort du gardien de la paix d'Antibes Philippe Maziz, tué par ses collè-gues de la BRI (Brigade de recherche et d'intervention) à la suite d'une méprise, le 12 février 1980 à Vallauris. La juridiction aixoise a demandé qu'il soit tenu compte d'un rapport de police oublié lors de l'instruction, conclue sur un non-lien. Redigé par le commissaire Yvan Delon, ce rapport contredit la version de la légitime défense des policiers de la BRI, qui affirmaient s'être sentis menacés par l'arme du gardien de la paix (le Monde du 12 février), le revolver découvert sous le corps de Philippe Maziz n'étant, selon le rapport, pas

□ L'explosion d'un immeuble de Massy : un tuyau de raccordement de gaz responsable. – L'explosion d'un immeuble de quatre étages le 4 octobre dernier à Massy (Essonne), qui avait fait sept morts (le Monde du 5 octobre 1990), est due à un tuyau de raccordement de gaz, sous-dimensionné par rapport au robinet d'arrivée resté ouvert dont il s'était détaché, indique le rapport du laboratoire central de la préfecture de police, communiqué mardi 19 février, par le juge d'instruction aux parties civiles. L'ex-plosion avait détruit trente-sept appartements du square d'Auvergne. L'une des huit blessés graves, qui a perdu deux de ses enfants dans le sinistre, est tou-jours dans le coma, brûlée à 80 %.

structurale. ~ Le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) et le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ont signé une conven-tion pour la création d'un Institut de biologie structurale (IBS). Ainsi que le précise un communiqué commun CEA-CNRS, publié20 février, ce centre de recherche fondamentale. situé à Grenoble, aura pour objet « de mener des études structurales sur des macromolécules biologiques – comme les protéines et les acides nucléiques – afin de mieux comprendre la relation entre leurs structures spatiales et leurs fonctions ». L'IBS, dont le financement sera assuré à parité par le CEA et le CNRS, devrait accueillir environ 200 personnes à la fin de l'année 1991

Création d'un Institut de biologie

□ FOOTBALL: POGC Nice access un déficit comptable de 40 millions de francs. - Selon les résultats d'un audit demandé par la municipalité (le Monde du 10 janvier), le club de football professionnel de l'OGC Nice est, virtuellement, en état de cessation de paiement, avec un déficit comptable qui atteignait 40 millions de francs au 31 décembre 1990 et devrait être porté à plus de 52 millions de francs à la fin de l'exercice, au 30 juin prochain. Selon M. André Bonny, adjoint aux sports, le club doit trouver d'urgence 25 millions de francs a pour terminer la saison». La municipalité a annoncé qu'elle n'angmenterait pas sa participation. Le sort de l'OGCN dépend, désormais, de l'aboutissement des négociations engagées avec deux candidats repreneurs. (Corresp).

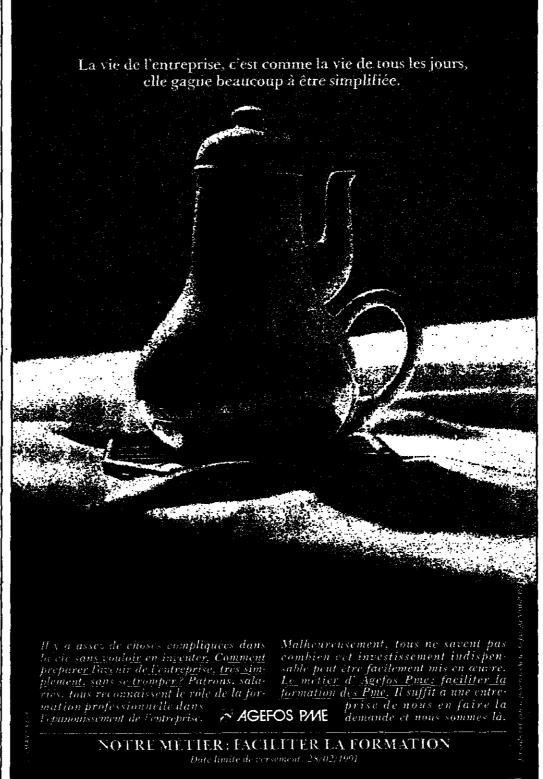





### Les cloaques de Candelaria

Au tout début de l'épidémie. lorsque les autorités locales ont interdit l'usage de cette eau, le propriétaire d'un puits a pensé faire quelque argent en vendant son précieux liquide. Il fut l'une des premières victimes du mal, l'absence de latrines signant la folie d'une

#### Manque d'antibiotiques

A cette eau trop rare se sont ajoutés d'autres facteurs de propa-gation de la maladie. Ne serait-ce que le poisson, consommé cru à la manière du plat national, le ceviche, ou bien les vendeurs ambulants qui cèdent à bon marché à une population démunie des produits à l'hygiène plus que dou-teuse. Actuellement, à Lima, la

### Le choléra a fait plus de six cents morts

Pour la deuxième année consé cutive, une grave épidémie de choléra sévit en Zambie où près de six cents personnes ont délà été victimes de la maladie. L'épidémie, qui a commencé en octobre dans la région du Copperbelt et de Luapula, dans le nord du pays, touche maintenant la capitale, Lusaka, où elle a déjà fait plus de cinquante victimes. Selon les autorités sanitaires zambiennes, les hôpitaux sont saturés et manquent de tout. Le ministre de la santé zambien, M. Jeremiah Chijika, a déclaré, mercredi 20 février, que les quatre centres anticholériques de Lusaka souffrent d'une grave pénurie de médicaments, de moyens de transport, de linge et de nourriture. Des cadavres encombrent les lits des dispensaires, ce qui empêche l'admission de nouveaux malades. Au total les autorités sanitaires font pour l'instant état de 6 000 cas de choléra enrecistrés dans tout le pays mais les milieux médicaux estiment que le nombre de victimes est en réalité beaucoup plus élevé. Les pluies torrentielles qui s'abattent actuellement en Zambie ne feront qu'aggraver la situation. -

douzaine d'hôpitaux que compte la capitale accueillent au total une cinquantaine de cas par jour. Chif-fres qui arrachent au docteur Boutin ce commentaire réaliste : « Cette pathologie infectieuse répond à la loi de l'iceberg.» En d'autres termes, les cas recensés doivent être encore loin de refléter

Devant les perspectives de déve-loppement d'un fléau que laissait prévoir un tel environnement, les autorités péruviennes ont vite et fortement réagi, lançant un appel à l'aide internationale et développant des campagnes d'information.

Les journaux, radios et télévi-sions ont multiplié les mises en garde et expliqué longuement les mesures préventives nécessaires. A l'aéroport, des affiches ont été placardées, comme dans nombre de lieux publics, donnant des conseils d'hygiène élémentaire.

Diverses mesures, comme l'interdiction des vendeurs ambulants dans certaines localités, ont aussi été prises. Cette campagne s'est appuyée sur un réseau hospitalier efficace. Hôpitaux régionaux, dis-pensaires et postes de santé éparpillés dans la zone littorale du pays ont très vite été mobilisés.

Le personnel médical existait et, après quelques tâtonnements, il a été en mesure de faire sace développement de l'épidémie. Avec de gros problèmes, cependant, en ce qui concerne les produits « consommables ».

Désinfectants et antibiotiques pour ne parler que des plus élé-mentaires, manquaient. « lis continuent encore très souvent de nous faire défaut », dit le docteur Uribe, directeur de l'hôpital de Chancay, soulignant aussi l'absence de maté riel courant comme les lits et les bassins pour les malades.

Mais, la première urgence passée, de nombreux problèmes demeurent et les craintes se multiplient. Comme le dit le docteur Boutin, «le problème médical est une chose, mais in fine, il s'agit d'organiser l'assainissement et de rétablir une hygiène correcte. Cela dépend d'autres instances et prendra beaucoup de temps. Les techniciens en ingénierie sanitaire existent ici, mais ils ont un travail

En attendant, l'épidémie com-mence déjà à toucher la montagne, compliquant sérieusement la tâche des médecins. « Il s'agit, dit un fonctionnaire du ministère de la conté d'un derros sont la conté d'un després de la santé, d'un danger énorme, car la population, dans ces lieux, est très disséminée, les services médicaux

Il y a les exploits dont vous rêvez.



moins bien implantés et souvent très déficients. Indépendamment de cette extension possible, toutes les conditions sont réunies pour que le mal reste endémique.» Il n'exclut pas non plus une possible contami-nation des pays voisins comme la Bolivie et le Brésil. Une opinion partagée par le coordinateur de Médecius sans frontières, M. Michel Van Herp.

#### Effet dévastateur sur l'économie

Le gouvernement péruvien, après avoir pris une position très alarmiste, tente aujourd'hui de minimiser la réalité de l'épidémie. Cette attitude se traduit par un décalage de plus en plus important entre les chiffres cités par ses services et ceux avancés par des organisations bien implantées sur le terrain comme Caritas.

Le ministère de la santé n'annonce, ainsi, que cent dix cas pour la ville de Huacho, là où Caritas en dénombre six cent vingt-six. Le directeur de la santé de Caritas, José Lizarraga Trujillo, estime pour l'instant qu'il existe « dix gros foyers d'infection ». Le ministère de la santé a, pour sa part, annoncé que les chiltres ne seraient plus communiqués que deux fois par

ment gouvernemental tient à l'effet dévastateur de l'épidémie sur l'économie du pays. L'image de ce res-taurant spécialisé dans le ceviche se reconvertissant dans les grillades et changeant enseigne et décor en quelques jours est, certes, anecdo-

Mais les exportations de poisson, légumes, fruits et fleurs sont presque totalement paralysées. Beau-

Et ceux dont vous profitez.

Ce qu'il y a de plus merveilleux, c'est quand le rève devient réalité. Pourquoi

coup de pays - principalement latino-américains - n'ont pas eu la prudence de la CEE qui ne se prononcera sur le sujet que le 15 mars et ont immédiatement interdit jusqu'à l'entrée des conserves péruviennes. Dans la ville même de Huacho, l'hôpital a dû supprimer une circulaire hâtivement rédigée demandant à la population de ne pas consommer de poisson dans un port de pêche, alors que frit, il est sans danger.

D'ores et déjà, quelques dizaines de millions de dollars ont été perdus. Le tourisme, vacillant depuis un moment en raison des menaces de terrorisme et d'insécurité, est pratiquement réduit à néant. La complexité de la situation rend incertaine toute prévision. « Nous aurons deux à quatre mois de toute manière très difficiles, dit le fonctionnaire du ministère de la santé, mais après, c'est de la futurologie.»

**DENIS HAUTIN-GUIRAUT** 

□ Le G-CSF autorisé aux Etats-Unis. - La Food and Drug Administration (FDA) américaine a autorisé, jeudi 21 février, la mise sur le marché du G-CSF, une substance produite par génie génétique et capable, semble-t-il, de réduire nombre d'intections survenant chez des patients cancéreux traités par chimiothérapie. Commercialisé sous le nom de Neupogen par la firme de biotechnologie californienne Amgen, le G-CSF (pour granulocyte-colony stimulating factor) agit en augmentant le nombre de globules blancs initialement détruits par la chimiothérapie. -

# COMMUNICATION

Quatre banques alliées reprennent les actions de M. Maxwell

## Bouygues consolide son pouvoir à TF 1

Le groupe Bouygues renforce son emprise sur TF 1. Les 9,74 % du capital de la Une que Pergamon Press, filiale du groupe Maxwell, avait cédés à la surprise générale, le 4 février dernier, à la banque américaine Goldman Sachs, rejoignent des mains amies. Le Crédit propagie la Société générale, la lyonnais, la Société générale, la banque Indosuez ainsi que le groupe Worms et Cie se sont por-tés acquéreurs, au prix de 290 francs l'action, des 2 100 000 titres itigieux. Bouygues, qui avait assi-gué en justice le groupe Maxwell pour non-respect de la clause de préemption liant les actionnaires du « noyau dur » de la chaîne, s'est désisté en cours d'audience, jeudi 22 février, le référé étant selon son avocat, Me Bousquet, a devenu sans objet » (le Monde du 21 février).

La procédure judiciaire n'est pas achevée pour autant. M. Robert Maxwell, qui n'avait pas caché à plusieurs reprises son irritation à l'égard des dirigeants de TF 1, poursuit - symboliquement - son combat. Après avoir réalfirmé la a parfaite bonne foi » et la licéité de la cession des actions à Goldman Sachs, l'avocat du magnat britannique, Me Diedler a dénoncé en cours d'audience le « stratagème » et le « détournement de procédure » du groupe Bouygues. L'assignation en référé et la demande de mise sous séquestre des actions sous séquestre des actions n'avaient pas d'autres buts, selon l'avocat, que de contraindre la banque d'affaires américaine à revendre ses titres dans de mau-vaises conditions. Me Diedler a donc demandé pour son client 50 000 francs de dommages et intérêts à chacune des sociétés Bouygues et TF 1. Verdict du tribunal de commerce de Paris, lundi

Encore brouillés, les deux principaux protagonistes de l'affaire peu-vent toutefois afficher quelques motifs de satisfaction. En faisant appel à Goldman Sachs et en laissant planer un doute sur la destina-tion finale des actions, M. Maxwell, qui a un urgent besoin de liquidités, a contraint les alliés du groupe Bouygues à agir en quelques semaines. Moins brutale, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) qui cherche des repreneurs à ses 5,9 % du capital

ennemies n'entrent au capital ennemies n'entrent au capital d'une chaîne qu'il dirige sans partage. Avec 1 280 000 titres achetés, le Crédit lyonnais (via sa filiale Clinvest) se hisse au deuxième rang des actionnaires de TF I (7,3 % du nouveau capital), ce qui devrait lui valoir d'entrer à son conseil d'administration. La Société générale renforce sa présence au tour de table de 500 000 actions supplémentaires, Indosuez sence au tour de lane de 300 000 actions supplémentaires, Indosuez (170 000 titres) et MM. Worms et cie (150 000) se contentant d'un geste plus symbolique. Ces groupes financiers qui n'ambitionnent pas de jouer un rôle actif dans la gesde jouer un rôle actif dans la ges-tion de la chaîne, occupent desor-mais une place déterminante dans

Reste à obtenir l'aval du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) à ces mouvements sur le capital de IF I. Simple formalité a priori. puisque les banques acheteuses font toutes partie du tour de table de la Une depuis sa privatisation.

### Canal Plus entre dans le capital de Lyonnaise Communications

Canal Plus va prendre 5 % du capital de Lyonnaise Communica-tions et 15 % de la chaine Paris-Pre-mière, diffusée sur les réseaux d'Îlede-France de la filiale cable de Lyonnaise-Dumez. Canal Plus ren-force ainsi ses liens avec les cabloopérateurs, puisque la chaîne cryp-tée détient déjà 3 % de Communication Développement (groupe Caisse des dépots) et 5 % de la CGV-Téléservice (groupe Générale des eaux), et que les quatre partenaires exploi-tent en commun des chaînes théma-tiques (le Monde du 15 décembre).

L'accord prévoit aussi que Canal Plus sera diffusée en norme D2 MAC sur les réseaux de Lyonnaise Communications, dont Paris. L'abonné pourra ainsi choisir entre recevoir Canal Plus en Secam, avec son décodeur classique et au prix habituel, ou profiter d'un léger rabais en s'équipant d'un décodeur Visiopass pour le D2 MAC, qui perde TF I, attend elle depuis... huit mois. Quand à Bouygues, il a évité le pire et empêché que des mains par Lyonnaise Communications

ia tagetti i grega.

12:54

20 -61 - 4 --

SPORT Siewa

### **WEEK-END D'UN CHINEUR**

PARIS Samedi 23 février

Drouot-Richelien, il heures et 14 heures : photographies, appareils photographiques; 14 heures: mobi-lier, bibelots; 15 heures: argenterie, orfevrerie; 16 heures: tapis

ILE-DE-FRANCE Samedi 23 février Corbeil, 14 heures : timbres ; Le Raincy, 14 heures : mobilier, objets d'art ; Verrières, 20 h 30 : montres,

Fontainebleau, 14 heures: mobilier, objets d'art: Joigay, 14 h 30: mobilier, tableaux; Nogent-le-Rotrou, 14 heures: mobilier, porceaine; Previns, 1 theures: tableaux modernes; Seas, 14 h 30: mobilier, objets d'art; Verrières, 11 heures: livres; 14 h 30: tableaux modernes.

> PLUS LOIN Samedi 23 février

Bergerac, 14 heures, mobilier, objets d'art; Marseille Prado, 14 h 30 : mobilier, tableaux; Montsellier, 14 heures : mobilier, objets d'art; Rouen,15 heures : affiches; Saint-Etienne, 10 heures : coléoptères; 14 h 30: mobilier, objets d'art; Soisson, 14 h 30 : livres; Vendôme, 14 h 30 : cartes postales.

Angoulême, 14 h 30 : art nouveau art déco; Aubagne, 14 h 30 : tableaux modernes; Aurillac, 10 heures : cadres : 14 heures : mobilier, objets d'art; Bernay, 14 h 15: cartes postales, affiches; Coutances, 14 h 30 : art d'Asie; La Flèche, 16 heures : tableaux modernes; Marseille Castellane, 14 h 30 : Orient, Extrême Orient; Montauban, 14 h 30 : tableaux modernes; Nancy, 14 heures: mobilier, objets d'art; Troie, 14 heures : mobilier, tableaux; Vendôme, 14 h 30: linge, dentelles; Saint-Cast, 14 h 30: mobilier, objets d'art; Vitry-le-François, 10 heures : tableaux; 14 heures : mobilier, armes.

FOIRES ET SALONS Paris, parc floral de Vincennes, Suresnes, Pont-Audemer, Joigny (dimanche seulement).



DANS TOUT LE RESEAU RENAULT PARIS - ILE-DE-FRANCE ◊



## Pina avant Bausch

Reprise de la première œuvre majeure de la chorégraphe allemande

à l'Opéra Garnier

Avec Iphigenie en Touride, chorégraphie sur l'opéra de Gluck, on a pu constater mardi soir à l'Opéra Garnier, plein à craquer, ce que l'on savait sans jamais l'avoir vu ailleurs qu'au cinéma : il fut un temps où Pina Bausch aimait et temps ou rina bauscu aimait et excellait à chorégraphier sur les musiques et les opéras des compo-siteurs classiques. La chorégraphe s'était déplacée avec l'orchestre de Wuppertal, dirigé par Helmut Sonne, solistes et chœurs compris,

> **Images** réussies

En 1974, quand Pina Bausch crée Iphigénie en Tauride, elle vient de prendre la direction de l'Opéra de Wuppertal. Elle est loin d'être une débutante : en 1962, elle avait rejoint la nouvelle compagnie que Kurt Joos avait formée à Essen. Avec lui elle a enseigné à la Folkwangschule et chorégraphié pour la compagnie.

Iphigenie est sa deuxième création à Wuppertal : elle suit pas à pas les récitatifs des héros et les chœurs par lesquels l'action pro-gresse. La danse y est omnipré-sente, autant dire que le public de Garnier savourait en connaisseur. Fluide, sinueuse, avec des bras magnifiques, tant chez les femmes que chez les hommes, cette danse trôle parfois la pantomime, l'illustration. Elle prend appui sur le texte, le mot, avec un plaisir appa-rent. Mais déjà la force de la cho-régraphe réside dans le traitement



Malou Airondo dans « Iphigénie en Tauride », de Pina Bausch

personnages et dans sa manière d'incorporer la danse, et plus large-

psychologique qu'elle réserve anx ment le monvement, à une scénographie qui allait devenir la signa-ture de son génie, ou plutôt de

l'immense travail qu'elle effectus avec Rolf Borzik à son côté.

Malgré l'absence des énormes moyens financiers d'aujourd'hui, que d'idées, que d'images réussies : les meurtres dans la baignoire (ceux d'Asamemnon et de Clytem-nestre), l'arrivée d'Oreste et de Pylade baignant dans une lumière d'écorchés à la Rembrandt, le quatrième acte dans son entier, avec la préparation du sacrifice, l'autel jonché de marguerites, la beauté et la justesse des éclairages.

Le personnage d'Iphigénie ne quitte quasiment pas la scène : elle devine, elle pressent, elle déses-père, mais toujours combat. L'ami-tié qui unit Oreste à Pylade est l'objet de duos très intenses et charnels parmi lesquels, peu à peu, Iphigénie se glissera. Hymne glo-rieux à la jeunesse triomphante, à l'amour fraternel. Relation triangu-laire d'autant plus émouvante que Malou Airando (Iphigénie), Domi-nique Mercy (Oreste) et Ed Kort-landt (Pylade) reprennent ici des rôles qu'ils créèrent, il y a dix-sept ans, à Wuppertal.

Que serait devenue Pina Bausch si elle avait continué à chorégra-phier des partitions musicales exisphilit des patteres avoir vu Iphigénie, on émet l'hypothèse suivante : c'est en cassant son rapport privilégié et amoureux à la musique classique et à l'opéra – disons à partir de Barbe-Bleue en 1977, – en écrivant ses propres livrets avec ses danseurs, que la chorégraphe a trouvé en quelques années, à peine, sa geste originale, a inventé ses propres mythologies. Le théâtre dansé de Pina Bausch est l'opéra du vingtième siècle.

DOMINIQUE FRÉTARD ▶ Les 22 et 23, à 19 h 30.

### La mort de Margot Fonteyn

Une ballerine de cristal

La danseuse britannique Margot Fonteyn est morte, jeudi 21 février à Panama, des suites d'un cancer. Elle était âgée de sobcante et onze ans.

Margot Fonteyn était une ballerine de cristal, comme d'autres sont des ballerines d'acier ou de raffinement, fragilité (apparente?) et pudeur. A commencer par un visage candide aux grands yeux noirs, au nez délicatement retroussé, une taille pen élevée mais de proportions idéales. D'une précision frôlant la perfection, sa précision frolant la perfection, sa technique ne fut jamais spectaculaire : elle haïssait, d'ailleurs, tout ce qui ressemblait à ces exhibitions de cirque que trop de danseuses chérissent, privilégiant la sensibilité, la musicalité. Tant de discrétion lui fut parfois reprochée : les mauvaises langues (françaises, bien sûr) déclarèrent qu'elle était « la seule ballerine au monde à pouvoir danser la Belle au bois dormant danser la Belle au bois dormant sans renverser sa tasse de thé » Elle aura été, par-dessus tout, la plus grande danseuse anglaise de ce siècle, suscitant dans son pays une idolâtrie qui se manifesta encore l'an dernier, lors d'un gala à son bénéfice où parurent plusieurs

De son vrai nom Peggy Hoo-kham, elle naît le 18 mai 1919, à Reigate, et commence à étudier la danse lorsque les aléas familiaux la conduisent à Shanghai, où elle peut cependant continuer à travailler sous la direction de George Gon-charov. De retour à Londres, elle est l'élève d'Astaviewa et de l'école du Sadler's Wells. Elle débute en flocon de neige dans Casse-Noisette, en 1934, et se voit confier dès l'année suivante son premier grand rôle dans le Baiser de la fèe,

de Frédéric Ashton, chorégraphe dont elle créera par la suite la plu-part des ouvrages. C'est le rôle de la princesse Aurore dans la Belle au bois dormant qui lui apporte, en 1946, une réputation internationale : sa carrière est liée à l'histoire du Sadier's Ballet, devenu ensuite le Royal Ballet, où elle interprétera tous les grands rôles du répertoire classique. Mais elle sait parfois s'échapper, par exemple au béné-fice de Roland Petit, qui en fait une chatte blanche inoubliable dans les Demoiselles de la nuit, en

#### Un jeune dieu nommé Noureev

Au début des années 60, elle songerait peut-être à la retraite si ne surgissait un jeune dieu nommé Rudolf Nourcey, qui vient d'accomplir le retentissant « saut de la liberté» que l'on sait. La France, pour raisons diplomatiques, ne souhaite pas le garder. A Londres, Margot Fonteyn le protège, l'im-pose, et connaît, grâce à lui, un « second souffle » éblouissant ; ils formeront, malgré leur différence d'âge, une sorte de couple idéal de la scène dansante internationale, déchainant partout l'enthousiasme (à Londres, des abonnements spéciaux devront être organisés pour leurs apparitions). Marguerite et Armand, Roméo et Juliette, Paradis perdu, illustreront cette longue idylle artistique.

Mariée à Roberto Arias, ambassadeur de Panama à Londres, Dame Margot avait achevé de conquérir les cœurs de ses admirateurs en soignant le diplomate, devenu infirme à la suite d'un

**SYLVIE DE NUSSAC** 

The state of the s

526 (4 12 27)

12 12 152 163

1000000

1. 1 m 25

s a la la la se

. . . 4274

100

المنهائية المالية

1

من**ون** من**ون** برگزشته ب

25

### **VENTES**

### La saga de « la Gazette »

Le centenaire de l'hebdomadaire de l'hôtel Drouot

à la mairie du neuvième

1891 : Zola publie l'Argent, Rimbaud meurt à Marseille et Gauguin, avant de s'embarquer pour Tahiti, met trente toiles en vente à Drouot. La vente atteint 9 635 francs. Les acheteurs s'appellent Natanson, Degas, Manfreid. Nouveau témoin de ces eres, *l'Hoiel Diougl*, rei dès le quatorzième numéro la Gazette de l'hôtel Drouot, sorte de déclaration d'indépendance face aux commissaires priseurs. « Nous sommes un journal de renseignements pratiques et rien de plus, et nous voulons rester neutres dans toutes les questions qui parfois sont soulevées entre amateurs et experts », lit-on dans la « profession de foi» de cette revue fondée par Fernand Fau, un fils de famille qui a obtenu la concession touristique de l'oasis de Biskra, en Algé-

Jusqu'en 1967, la Gazette restera une affaire familiale. Aujourd'hui, cent ans ont passé et l'hebdomadaire des ventes publiques donna pudiquement ses références : l'en-

« LA GAZETTE, » A CENT ANS semble de la collection 1990 s'aligne sur une largeur de 45 cen-

timètres - contre 3 en 1967, - le tirage hebdomadaire atteint 75 000 exemplaires avec un volume moyen de 224 pages. A l'occasion de cet anniversaire, la mairie du neuvième arrondissement, située en face de l'hôtel Drouot, accueille une exposition conçue et réalisée par Christian Bailly, directeur d'un Musée de la

presse en attente de subventions. C'est mince, très mince : panneaux néraire sastidieux censé évoquer les temps forts du journal : 1891, époque où les curiosités côtoient les objets utilitaires; 1897 et la dispersion de la collection des Goncourt; 1912 et la vente Doucet, qui rapporte au couturier 14 millions de francs-or, a soit quatre fois ce que les objets avaient coûté ». La période contemporaine est évoquée par une affiche rappelant l'ouverture de Drouot-Montaigne en 1987, date qui marque une petite révolution au sein du journal : dos carré, quadrichromie. Mais le centenaire ne semble pas peser sur cette publication sans age.

LAURENCE BENAIM ▶ 6, rue Drouot, 75009. Jusqu'au 28 février.

### THÉATRE

### L'assistance des étoiles

Une pièce d'Anouilh, sciemment noire et méchante, éclairée par Sophie Marceau

EURYDICE au Théâtre de l'Œuvre

« Orphée chante, les pierres s'élèvent, et l'on voit grandir les murs d'un sanctuaire » : Paul Valéry nous rappelle qu'Orphée, fils d'Apollon, était capable, sans le secours de leviers, de poulies, d'ouvriers maçons, de découper, animer, assembler, les blocs de indre et de dierre : a ei les ondes de sa voix et de sa lyre bâtissaient des temples. «Les architectures perpétuaient les songes », ajoute Valery.

Ce n'est pas tout. Il a tous les dons, Orphée. Eschyle, Ovide, Virgile, le sacrent poète, astronome, philosophe... Sur quoi va se greffer le deuxième mystère, célèbre, celui d'Eurydice. Elle aime Orphée d'amour fou. Afin d'échapper aux bras d'un autre homme, Aristée, elle se sauve à toutes jambes, tombe sur un serpent, qui la pique. Elle meurt. Orphée descend aux Enfers, et il va pouvoir reconduire sa femme dans la vie s'il ne se retourne pas pour la regarder. Il se retourne, et la perd à jamais. Cet Orphée qui fait voler les pas trop regardante sur ses compa-

montagnes, cette Eurydice rejetée gnons de nuit. Cette Eurydice, à la mort par le regard de l'amour ont « ressourcé » dramaturges, musiciens, peintres. Lope de Vega, Calderon, Monteverdi, Gluck, Haydn, Liszt, Le Tintoret, Poussin, Delacroix... Souvent des chefsd'œuvre, comme irradiés d'emblée par la charge spirituelle du propos.

#### «Un filet d'amertume très âcre»

Cela jusqu'à un sombre soir de 1858 où Jacques Offenbach, avec son talent habituel, joua les affreux jojos: dans son Orphée aux Enfers, Orphée déteste Eurydice, laquelle est presque une Messaline, et c'est un méchant coup de pied au tibia qui fait se retourner Orphée. Tout à l'avenant...

En 1941, l'Eurydice que donna Jean Anouilh est un peu la cousine germaine de l'opérette d'Offen-bach. Même massacre des saintes images. Le père d'Orphée est devenu une ruine d'homme, qui radote sur les menus des restaurants à prix fixe. Orphée n'est pas grand-chose non plus, il joue de la flûte aux terrasses des brasseries. Eurydice est une petite théâtreuse,

comme plusieurs autres pièces de Jean Anouilh, est un comble de pessimisme. François Mauriac, qui prenait la défense d'Anouilh parce qu'il soutenait, par principe, tous les Bordelais, admettait, sous ce théâtre, « un filet d'amertume très âcre». C'est bien dit, mais l'amertume, souvent, frise le sordide. en noir, c'est son droit, même les s'emplissaient de lumière. L'autre exclusivité d'Anouilh est qu'il emploie le théâtre, avant tout, délibérément, comme un instrument à manipuler l'auditoire : un instrument sounie, percutant, efficace. Situations et dialogues d'Anouilh sont des vibrions qui excitent la peau, les nerfs, les zones sensibles

Jean Anouilh n'aura cessé de promonvoir, de soutenir, des auteurs comme lonesco ou Beckett, et tout se passe comme si son rayon de pessimisme, son rayon de la mort, se retournait contre lui, lui faisant écrire des choses qui ne sont pas rien, puisqu'elles sont d'Anouilh, mais qui rasent les pâquerettes, à force de

rálance et de massages épidermiques. Georges Wilson, avec l'appoint de sa « haute stature » comme disait Vilar, prend un plaisir évident à bien éclairer les ruses du dialogue et à buriner les misères du papa d'Orphée. Lambert Wilson donne au sous-Orphée d'Anouilh sa belle présence, son charme franc, et cet art à la fois Anonilh, sincèrement, voyait tout ferme et raffiné qui lui est particulier, comme si une intelligence très vite tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit. Catherine Rouvel et Robert Party jouent très bien un duo de comédiens ambulants, débranchés, drôles, Maxence Mailfort est l'envoyé spécial anonyme de la mort : courtois, discret, élégant, et comme secrètement

> Sophie Marceau joue Eurydice. C'est heureux. A cette pièce sciemment pouilleuse et méchante, cette actrice apporte une clarté, un naturel, une modération, pas exactement une ingénuité mais une « volonté d'absence » en retrait de ces gadoues et de ces veuleries. Plutôt que l'Eurydice passive de Jean Anouilh, Sophie Marceau semble avoir choisi celle, plus atta-chante, de Monteverdi, à qui Orphée peut chanter : «Laisse-moi t'entraîner avec moi, nous irons revoir les étoiles».

> > MICHEL COURNOT

➤ A 20 h 45, du mardi au samedi, matinée dimanche à 15 heures, Tél. : 48-74-42-52.



A PARTIR DU 28 FEV 20H30 LA DUCHESSE DE MALFI

> JOHN WEBSTER texte francals Claude Duneton mise en scène

Matthias Langhoff LOC. 42 74 22 77

2 PL DU CHATELET PARIS 4°

### Les ombres du marché

Le marché de l'art se présente sous de meilleurs auspices en ces premières semaines de 1991, indique-t-on chez Christie's. Sur les quinze mille lots présentés entre le 8 janvier et le 8 février demiers, le pourcentage de ventes est en moyenne de 83 %. Les résultats les plus spectaculaires ont été obtenus les 10 et 11 janvier, lors de la vente organisée à New-York pour le compte de la République des Philippines. L'intégralité des pièces ont trouvé preneur, pour un total de 20 millions de livres,

soit le double des estimations. Ces résultats encourageants ne doivent pas faire oublier l'ombre qui plane sur le marché de l'art depuis six mois. Ainsi, chez Christie's (10,8 milliards de francs de chiffre d'affaires en 1990) comme chez Sotheby's (12.3 milliards de francs), les ventes ont chuté en un an de 17 % et particulièrement de 50 % entre septembre et décembre 1990. Ce déclin a surtout

sionniste et contemporain, qui a fait l'objet, entre 1983 et 1988, d'une formidable spéculation à court terme. Christie's, où ces deux domaines représentaient près de la moltié des ventes en 1989, a d'ores et déjà adopté son plan de rigueur : réduction des coûts. licenciements.

Chez Sotheby's, si 1989 est toujours vue comme une année exceptionnelle, 1990 est considérée comme ele début d'un retour à la normale », avec un taux de croissance annuel d'environ 19 %, digne de la période 1972-1987. Maigré des performances lui assurant de nouveau une position internationale, Paris n'a pas échappé à la crise : le chiffre d'affaire de Drouct (Riche-Neu et Montaigne) - 5 milliards de francs atteint pour la première fois en 1990 - masque une progression de 6,2 %, contre 68 %

## Retour vers le présent

Une extraordinaire histoire vraie transformée en mélo standard

L'EVEIL de Penny Marshall

CINÉMA

ces New-Yorkais atteints d'un mal étrange dans les années 20, qui furent littéralement entreposés dans un hôpital-dépôtoir du Bronx où ils vieillirent à l'état d'ectoplasmes figés, apparemment inconscients. Jusqu'à ce qu'en 1969, un médecin trouve me parade chimique et les ramène à la vie. Avant de rechuter, ils eurent le temps de découvrir le monde tel que plusieurs décennies l'avaient changé. Si cette histoire n'avait pas été vraie (lire encadré ci-dessous), il aurait fallu l'inventer, et en faire un film. Malheureusement, cette bonne idée a paru suffire aux concepteurs de l'Éveil, qui se sont contentés de la faire cahoter

Fascinante histoire que celle de

mélo hollywoodien. Le bon docteur (les Enfants du silence) ou autistes lunatique face à sa hiérarchie bornée, la romance avec l'infirmière dévouée, Randy Newman (qui signe la musique) transformé en fabricant de mélasse, et le cameraman tracuant la larme sur le visage ndé de la brave maman du malade clé, celui que les lois du scénario imposent de distinguer parmi les patients pour la sacro-sainte identification.

Ce malade, c'est Robert De Niro. Un cas inquiétant (pas le malade, le comédien): comment le fabuleux interprète de Scorsese et quelques autres grands peut il se laisser aller à ce festival de grimaces et de poses? Sans doute la jeune réalisatrice Penny Marshall n'a pas fait le poids face à la star. Elle ne fait d'ailleurs pas grand-chose. Mais, on le sait, les personnages « perturdans les plus habituelles ornières du bés », fous, alcooliques, infirmes

(Rain Man) sont de bons vecteurs pour la course aux oscars (De Niro est d'ailleurs «nominé»). A côté de lui, Robin Williams, dont la sobriété n'est pas la qualité première, paraît presque économe en médecin au cœur gros comme un camion. Mais, de scène standard en réplique attendue, tout ce que l'aventure avait d'exceptionnel s'enghe inémédiablement. JEAN-MICHEL FRODON

□ Rectificatif. - La photo publiée dans le Monde du 20 février illustrant l'article consacré à l'exposition «Le monde de Proust» est celle de la comtesse de Greffulhe et non celle de la comtesse de Chevirest to the property of the second

#### CINÉMAS

#### LA CINÉMATHÈQUE PALAIS DE CHAILLOT (47-04-24-24)

Années 30 : le théâtre de boulevard à l'écran : Prenez garde à la peinture (1932), d'Henri Chomette, 16 h; Années 30 : la comédia américaine : Amour de marin (1933, v.o.), de Racul Walsh, 19 h ; Années 30 : la comédia américaine : Pigskin Parade (1936, v.o.), de David Butler, 21 h.

#### PALAIS DE TOKYO (47-04-24-24)

Carte blanche à Peter Brook : l'invasion des profanateurs de sépultures (1954, v.o. s.t.f.), de Don Siegel, 18 h ; Salvatore Giuliano , v.f.), de Francesco

#### **CENTRE** GEORGES-POMPIDOU

SALLE GARANCE (42-78-37-29) Zavattini : l'Ile des amours interdites (1950, v.o. s.t.f.), de Damiano Damiani ; Lo Chiameremo Andrea (1972, v.o. s.t.f.), de Vitorio De Sica, 14 h 30 ; les Fleurs du soleil (1969, v.o. s.t.f.), de Vittorio de Sica, 20 h 30.

### VIDÉOTHÈQUE <u>DE PARIS</u>

2. grande galerie, porte Saint-Eustache, Forum des Halles (40-26-34-30)

Les Folies Années -1920-1940 : la Crise: l'Enfance (1952) de K. Kinoshita. nard, 14 h 30 ; Vers la guerre : Actuali-tés allemandes 1938 (1938), la Bataille de France (1963) de Jean Aurel, 16 h 30 ; Vers la guerre : Actualités Gaumont, Munich 1938 -la malice des méchants (1967) de Marcel Ophuls, 18 h 30 ; les Années 30 : Jean Gabin : Encyclopédie du cinéma français : Jean Gabin (1979) de Claude-Jean Philippe, la Bandera (1935) de Julien Duvivier,

#### LES EXCLUSIVITÉS

LES AFFRANCHIS (\*\*) (A., v.o.) : Cinoches, 6• (46-33-10-82) ; Grand Pavois, 15• (45-54-46-85).

ALICE (A., v.o.): Ciné Beaubourg, 3-(42-71-52-36); Ciné Beaubourg, 3-(42-71-52-36); Action Rive Gauche, 5-(43-29-44-40); UGC Danton, 6- (42-25-10-30); UGC Rotonde, 6• (45-74-94-94); La Pagode, 7• (47-05-12-15); 94-94): La Pagode, 7- (47-05-12-15); UGC Champs-Elysées, 8- (45-62-20-40); UGC Opéra, 9- (45-74-95-40); 14 Juillet Bastille, 11- (43-57-90-81); Escurial, 13- (47-07-28-04); Mistral, 14- (45-39-52-43); Juillet Beaugrenelle, 15- (45-75-79-79); UGC Meillot, 17- (40-88-00-16); v.f.: Pathé Impérial, 2- (47-42-72-52); Les Nation, 12- (43-43-487): LIGC Gobelins, 13- (45-(43-43-04-67); UGC Gobelins, 13- (45-61-94-95); Pathé Montparnasse, 14-(43-20-12-06) : UGC Convention (45-74-93-40) ; Pathé Clichy, 18. (45-22-46-01).

L'ANGE IVRE (Jap., v.o.): Reflet Logos I, 5 (43-54-42-34). LES ARNAQUEURS (A., v.o.): Gaumont Les Halles, 1 (40-26-12-12); Gaumont Opéra, 2 (47-42-60-33); 14 Juillet Odéon, 6 (43-25-59-83); Publicis Champs-Elysées, 8- (47-20-76-23); 14 Juillet Bastille, 11- (43-57-90-81); Gaumont Pamasse, 14- (43-35-30-40); 14 Juillet Beaugrenelle, 15- (45-75-79-79); v.f.: Les Montparros, 14- (43-27-52-37).

ATTACHE-MOI ! (Esp., v.o.) : Lucer-LES AVENTURIERS DU TIMBRE PERDU (Can.) : Letina, 4- (42-78-47-86) ; Le Berry Zèbre, 11- (43-57-51-55) ; Saint-Lambert, 15- (45-32-

BLANCHE-NEIGE ET LE CHATEAU HANTE (A., v.f.) : Le Berry Zèbre, 11-(43-57-51-55) ; Saint-Lembert, 15- (45-

BOUGE PAS, MEURS, RESSUS-CITE (Sov., v.o.): 14 Juillet Parnasse, 6: (43-26-58-00).

5' (43-25-38-10). LE BRASIER (Fr.): Forum Orient Express, 1- (42-33-42-26); Bretagne, 6- (42-22-57-97); Pathé Marignan-Concorde, 8- (43-69-92-82). LA CASA DE BERNARDA ALBA

LE CERCLE DES POÈTES DISPA-RUS (A., v.o.) : Cinoches, 6: (46-33-10-82) ; George V, 8: (45-62-41-46). LE CHATEAU DE MA MÈRE (Fr.) : Gaumont Ambassade, 8: (43-59-

CINÉMA PARADISO (Fr.-it., Ciné Beaubourg, 3 (42-71-52-36); Grand Pavois, 15 (45-54-46-85). LA CONTRE-ALLÉE (Fr.): Pathé Français, 9- (47-70-33-88); Sept Parnassiens, 14- (43-20-32-20).

CYRANO DE BERGERAC (Fr.) : UGC Triomphe, 8 (45-74-93-50); Sept Parnassiens. 14: (43-20-32-20). LA DÉSENCHANTÉE (Fr.) :

Cinoches, 6 (46-33-10-82); Républic Cinémas, 11 (48-05-51-33). DESPERATE HOURS (\*) (A., v.o.) : Epée de Bois, 5- (43-37-57-47) ; Studio 28, 18- (46-06-38-07).

LA DISCRÉTE (Fr.) : Gaumont Les Halles, 1• (40-26-12-12) ; Gaumont Opéra, 2• (47-42-60-33) ; Pathé Haute-feuille, 6• (46-33-79-38) ; Gaumont Ambassade, 8- (43-59-19-08) ; La Basrille. 11• (43-07-48-60) ; Fauvette, 13• (43-31-56-86) ; Gaumont Parnasse, 14-(43-35-30-40) ; Gaumont Alésia, 14-(43-27-84-50) ; Pathé Clichy. 18• (45-22-46-01).

DO THE RIGHT THING (A., v.o.) : Cinoches, 6- (46-33-10-82). DOC'S KINGDOM (Fr.-Por., v.o.) : L'Entrepôt, 14 (45-43-41-63). EUROPA EUROPA (Fr.-Ali., v.o.) :

Républic Cinémas, 11- (48-05-51-33) ; Denfert, 14- (43-21-41-01). L'EXPÉRIENCE INTERDITE (°) (A. v.o.) : Forum Orient Express, 1- (42-33-42-26) ; UGC Triomphe, 8- (45-74-

93-50); v.f.: UGC Montparnasse, 6-(45-74-94-94) ; Paramount Opéra, 9-(47-42-56-31). (47-42-66-31).
LA FEMME DU MARCHAND DE PÉTROLE (Sov., v.o.): Cosmos, 6-(45-44-28-80).
FENÈTRE SUR PACIFIQUE (A.,

v.o.): Ciné Beaubourg, 3• (42-71-52-36); 14 Juillet Odéon, 6• (43-25-59-83); UGC Rotonde, 6• (45-74-

LE FESTIN DE BABETTE (Dan.,

LA FILLE AUX ALLUMETTES (Fin v.o.) : Républic Cinémas, 11 (48-05-51-33) ; Denfert, 14 (43-21-41-01). GÉNIAL MES PARENTS DIVOR-GENIAL, MES PARENTS DIVOR-CENT (Fr.): Gaumont Opéra, 2- (47-42-60-33); Gaumont Ambassade, 8- (43-59-19-08); George V, 8- (45-82-41-46); Pathé Français, 9- (47-70-33-88); Fauvette Bis, 13- (43-31-60-74); Las Montparnos, 14- (43-27-52-37); Gaumont Convention, 15- (48-28-42-27); Pathé Clichy, 18- (45-22-46-01)

GHOST (A., v.o.) : UGC Triomphe, 8\* (45-74-93-50) ; v.f. : UGC Montpar-nasse, 6\* (45-74-94-94) ; Hollywood Boulevard, 9\* (47-70-10-41).

LA GLOIRE DE MON PÈRE (Fr.) : Studio des Ursulines, 5- (43-26-19-09). LE GRAND BLEU (Fr., v.o.) : Grand Pavois, 15- (45-54-46-85). MIMA (Fr.) : Forum Orient Express, (42-33-42-26) ; Pathé Hautefeuille,

MISERY (\*) (Å., v.o.): Gaumont Les Halles, 1- (40-26-12-12); Gaumont Opéra, 2- (47-42-60-33); Clné Beaubourg, 3- (42-71-52-36); UGC Danton, 6- (42-25-10-30); Gaumont Ambasade, 8- (45-62-90-40); 14 Jullet Bastille, 11- (43-67-90-81); UGC Gobelins, 13- (45-61-94-95); Gaumont Parnasse, 14- (43-35-30-40); Gaumont Alésia, 14- (43-27-84-50); 14 Jullet Basugrenelle, 15- (45-75-79-79); v.f.: Rex, 2- (42-36-83-93); UGC Montparnasse, 6- (45-36-83-93); UGC Montparnasse, 6- (45-74-94-94); UGC Opéra, 9- (45-74-95-40); UGC Lyon Bastille, 12- (43-43-01-59); Gaurnont Convention, 15- (48-

28-42-27). MO' BETTER BLUES (A., y.o.) : Images d'ailsurs, 5- (45-87-18-09). MONSIEUR QUIGLEY L'AUSTRA-LIEN (A., v.f.): Paris Ciné I, 10- (47-70-21-71). MR AND MRS BRIDGE (A., v.o.) :

MR AND MRS BRIDGE (A., v.o.):
Bienvende Montparnasse, 15° (45-44-25-02).

LE MYSTÈRE VON BULOW (A., v.o.): 14 Juillet Odéon, 6° (43-25-59-83); Gaumont Ambassade, 8° (43-59-19-08); Gaumont Parnasse, 14° (43-35-30-40).

MYSTIC PIZZA (A., v.o.): Forum Horizon, 1° (45-08-57-57); George V, 8° (45-62-41-48); Pathé Marignan-Concorde, 8° (43-59-92-82); Sept Parnassiens, 14° (43-20-32-20); v.f.: Pathé Français. 9° (47-70-33-88):

Pathé Français, 9- (47-70-33-88); Pathé Montparnasse, 14- (43-20-

### **LES FILMS NOUVEAUX**

DANSE AVEC LES LOUPS. Film américain de Kevin Kostner, v.o. : Forum Horizon, 1 (45-08-57-57); Gaumont Opéra, 2 (47-42-60-33) ; Bretagne, 6 (42-22-57-97) ; UGC Odéon, 6- (42-25-10-30) ; Gaurnont Ambassade, 8- (43-59-19-08) ; UGC Normandie, 8- (45-63-16-16) ; Gaumont Alésia, 14- (43-27-84-50) ; : Rex (le Grand Rex), 2. (42-36-83-93); Fauvette, 13• (43-31-56-86); Gaumont Convention, 15• (48-28-42-27) ; Pathé Wepler, 18-(45-22-46-01); Le Gambetta, 20-

(46-36-10-96). L'EVEIL. Film américain de Penny Marshall, v.o.: Forum Horizon, 1-(45-08-57-57); Pathé Impérial, 2-(47-42-72-52); 14 Juillet Odéon, 6-(43-25-59-83); Pathé Hautefeuille, (43-29-59-63); rathe natureume, 6• (46-33-79-38); UGC Rotonde, 6• (45-74-94-94); Pathé Marignan-Concorde, 8• (43-59-92-82); UGC Normandie, 8• (45-63-16-16); La Bastille, 11• (43-07-48-60); 14 Juil-Basulie, 11° (43-07-48-60); 14 Juli-let Beaugrenelle, 15° (45-75-79-79); UGC Maillot, 17° (40-88-00-16); v.f.: Rex, 2° (42-36-83-93); Paramount Opéra, 9° (47-: UGC Lvon Bastille, 12• (43-43-01-59) ; Fauvette, 13- (43-31-56-86) ; Mistral, 14 (45-39-52-43); Pathé Montparnasse, 14-(43-20-12-06); Pathé Wepler II, 18:

HALFAOUINE (Fr.-Tun., v.o.) : Epée te Bois, 5- (43-37-57-47).
HENRY & JUNE (\*) (Fr., v.o.) :
inoches, 6- (46-33-10-82). HENRY V (Brit., v.o.) : Panthéon, 5 (43-54-15-04) ; 14 Juillet Odéon, 6-(43-25-59-83) ; Elysées Lincoln, 8- (43-59-36-14) ; Max Linder Panorama, 9-(48-24-88-88) ; Sept Parnassiens, 14-(43-20-32-20).

HIGHLANDER, LE RETOUR (A., v.o.): Forum Horizon, 1\* (45-08-57-57); UGC Odéon, 6\* (42-25-10-30): Pathé Marignan-Concorde, 8\* (43-59-92-82): UGC Normandie, 8\* (43-68-50-50): v.f.: Rex, 2\* (42-36-83-93); UGC Montparnasse, 6\* (45-74-94-94): Paramount Opéra, 9\* (47-42-56-31): Les Nation, 12\* (43-43-04-87): UGC Gobelins, 13\* (45-61-94-95): Mistral, 14\* (45-39-52-43): Pathé Montparnasse, 14\* (43-20-12-06): UGC Convention, 15\* (45-74-93-40). HIGHLANDER, LE RETOUR (A.

L'HISTOIRE SANS FIN II (A., v.o.) : Caumont Les Halles, 1- (40-26-12-12); Publicis Saint-Germain, 6- (42-22-72-80); Publicis Champs-Elysées, 8-72-80); Publicis Champs-Elysees, 8-(47-20-76-23); v.f.: Gaumont Les Halles, 1- (40-26-12-12); Rex, 2- (42-36-83-93); Publicis Saint-Germain, 6-(42-22-72-80); Publicis Champs-Ely-sées, 8- (47-20-76-23); Paramount Opéra, 9- (47-42-56-31); UGC Lyon Basellie 12- (43-43-01-59); LICC Opéra, 9· (47-42-56-31); UGC Lyon Bastille, 12· (43-43-01-59); UGC Gobelins, 13· (45-61-94-95); Gaumont Alésia, 14· (43-27-84-50); Miramar, 14· (43-20-89-52); Gaumont Convention, 15· (48-24-42-27); Pathé Wepler II, 18· (45-22-47-94); Le Gambetta, 20· (46-36-10-96).
HOT SPOT (7) (A., v.o.): Ciné Beaubourg, 3· (42-71-52-36); 14 Juillet Parnasse, 6· (43-26-58-00); UGC Biarritz, 8· (45-62-20-40); UGC Opéra, 9· (45-74-95-40).

(45-74-95-40).

L'INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ DE L'ETRE (A., v.o.) : Cinoches, 8- (46-33-

10-82). J'AI ENGAGÉ UN TUEUR (Fin. v.o.) : Les Trois Luxembourg, 6 (46-33-97-77) ; Républic Cinémes, 11 (48-

05-51-33 JU DOU (Chin., v.o.) : Les Trois Luxembourg, 6: (46-33-97-77). KORCZAK (Pol.-All.-Fr., v.o.) : Cinoches, 6: (46-33-10-82). LACENAIRE (Fr.) : Epée de Bois, 5:

(43-37-57-47). LES LIAISONS DANGEREUSES (A., v.o.) : Cinoches, 6• (46-33-10-82) : Grand Pavois, 15- (45-54-46-85). MAMAN, J'AI RATÉ L'AVION (A., v.o.) : George V, 8- (45-62-41-46) ; v.f. : Forum Orient Express, 1- (42-33-42-26) ; Sept Pamassiens, 14- (43-20-

LE MARI DE LA COIFFEUSE (Fr.) George V, 8: (45-62-41-46). MÉMPHIS BELLE (A., v.o.): UGC Triomphe, 8: (45-74-93-50).

(45-22-47-94); Le Gambetta, 20-(46-36-10-96).

GREEN CARD. Film américain de Peter Weir, v.o. : Gaumont Les Halles, 1- (40-26-12-12) ; Gaumont Opéra, 2- (47-42-60-33); Ciné Beaubourg, 3- (42-71-52-36); UGC Odéon, 6- (42-25-10-30); La Pagoda, 7- (47-05-12-15); Gaumont Champs-Elysées, 8 (43-59-04-67); UGC Biarritz, 8 (45-62-20-40); 14 Jullet Bestille, 11 (43-20-407; 14 Julier Bestine, 11 (43-57-90-81); UGC Gobelins, 13 (45-61-94-95); Gaurront Alésia, 14-(43-27-84-50); 14 Juillet Beaugre-nelle, 15 (45-75-79-79); Blenvenoe Montparnasse, 15- (45-44-25-02); UGC Maillot, 17- (40-68-00-16); UGC Maillot, 17- (40-68-00-16); v.f.: UGC Montparnasse, 6- (45-74-94-94); Saint-Lazare-Pasquier, 8-(43-87-35-43); Paramount Opéra, 9- (47-42-56-31); Les Nation, 12-(43-43-04-67); UGC Lyon Bastille, 12- (43-43-01-59); UGC Conven-tion, 15- (45-74-93-40); Pathé Cli-

chy, 18 (45-22-46-01). LE SANG DES HÉROS. Film américain de David Peoples, v.o. : Forum Orient Express, 1 (42-33-42-26) ; George V. 8: (45-62-41-46) : Se Parnassiens, 14 (43-20-32-20); v.f.: Pathé Wepler II, 18 (45-22-47-94); Le Gambetta, 20 (46-36-10-96).

NEUF SEMAINES ET DEMIE (\*) (A v.o.) : Studio Galande, 5- (43-64-72-71) ; Grand Pavois, 15- (45-54-

NIKITA (Fr.) : Gaumont Ambassade 8- (43-59-19-08) ; Gaumont Alésia, 14-(43-27-84-50) ; Les Montparnos, 14-(43-27-52-37)

LE NOUVEAU MONDE (Fr.) : Accatone, 5: (46-33-86-86). ON PEUT TOWOURS RÊVER (Fr.) : Forum Horizon, 1 (45-08-57-57); Rex. 2 (42-36-83-93); Pathé Hautefeuille, 2\* (42-36-83-93); Pathé Hautefeuille, 6\* (48-33-79-38); George V. 8\* (45-62-41-46); Pethé Merignan-Concorde, 8\* (43-59-92-82); Saint-Lazare-Pasquier, 8\* (43-87-35-43); Pathé Français, 9\* (47-70-33-88); Les Nation, 12\* (43-43-04-67); UGC Lyon Bastille, 12\* (43-43-01-59); Fauvette, 13\* (43-31-56-86); Mistral, 14\* (45-39-52-43); Bathé Mostrorage Pathé Montparnasse, 14 (43-20-12-06) : Gaurnont Convention, 15 (48-28-42-27) ; Pathé Clichy, 18 (45-22-

46-01).
L'OPÉRATION CORNED-BEEF (Fr.): Gaumont Les Halles, 1 · (40-26-12-12); Gaumont Les Halles, 1 · (40-26-12-12); Gaumont Opéra, 2 · (47-42-60-33); Rex, 2 · (42-38-83-93); UGC Montpamasse, 6 · (45-74-94-94); UGC Montpamasse, 6 · (43-59-19-08); Saint-Lazare-Pasquier, 8 · (43-87-35-43); UGC Biarritz, 8 · (43-82-20-40); Pathé Français, 9 · (47-70-33-88); UGC Lyon Bastille, 12 · (43-43-01-59); UGC Gobelles, 13 · (46-61-94-95); Gaumont Alésia, 14 · (43-27-84-50); Miramar, 14 · (43-20-89-52); Gaumont Convention, 15 · (48-28-42-27); UGC Maillot, 17 · (40-68-00-16); Pathé Wepler, 18 · 17\* (40-68-00-16) ; Pathé Wepler, 18\* (45-22-46-01) ; Le Gambetta, 20\* (48-

36-10-96). OUTREMER (Fr.): Forum Orient Express, 1- (42-33-42-26); Sept Par-nasslans, 14- (43-20-32-20).

LE PETIT CRIMINEL (Fr.) : Pathé V, 8. (45-62-41-46); Club, 9. (47-70-81-47) ; Gaumont Pamesse, 14- (43-35-30-40).

LA PETITE SIRÈNE (A., v.f.) : UGC | LA PETITE SIRENE (A., v.1.) : UGC | Mompamasse, 6: (45-74-94-94) ; UGC | Triomphe, 8: (45-74-93-50) ; Républic | Cinémas, 11: (48-05-51-33) ; UGC | Gobelins, 13: (45-81-94-95) ; Denfert, 14- (43-21-41-01) ; Saint-Lambert, 15-(45-32-91-68).

PINOCCHIO ET L'EMPEREUR DE LA NUIT (A., v.f.): Le Berry Zèbre, 11-(43-57-51-55); Saint-Lambert, 15- (45-32-91-68).

PRETTY WOMAN (A., v.o.) : Forum Orient Express, 1- (42-33-42-26) : UGC Danton, 6- (42-25-10-30) : UGC Biar-riz, 8- (45-62-20-40) ; v.f. : Paramount Opéra, 9 (47-42-56-31); Miramar, 14 43-20-89-52).

QUAND HARRY RENCONTRE SALLY (A., v.o.) : Reflet Logos II, 5-(43-54-42-34) ; Saint-Lambert, 15- (45-

REZ-DE-CHAUSSEE (Sov., v.o.) : Lucamaire, 6: (45-44-57-34).

ROSE DES SABLES (Alg., v.o.):

Utopie Champollion, 6: (43-26-84-65).

ROUTE ONE-USA (A., v.o.): L'En-

repot, 14- (45-43-41-63). repor, 144 (43-43-41-63).
SAILOR ET LULA (\*) (Brit., v.o.) :
Epée de Bois, 5 (43-37-57-47) ; Studio
Galande, 5 (43-54-72-71) ; Lucerneire,
6 (45-44-57-34). SARABA, ADIEU MA TERRE-NATALE (Jap., v.o.): Utopis Champol-lion, 5- (43-26-84-65).

ion, 5- (43-28-84-85).

TAXI BLUES [Fr.-Sov., v.o.): 14 Jullet Parnasse, 6- (43-26-58-00).

THE TEMPEST [Brit., v.o.): Accatone, 5- (46-33-86-86).

THELONIOUS MONK (A., v.o.):
Images d'ailleurs, 5- (45-87-18-09).

TILA! {burkinabé, v.o.}: Latine, 4(42-78-47-86); Images d'ailleurs, 5(45-87-18-09); Seint-André-des-Arts
II. 6- (43-26-80-25).

ii, 6 (43-26-80-25). TORCH SONG TRILOGY (A., v.o.) :

Ciné Besubourg, 3\* (42-71-52-36) ; Le Berry Zebre, 11\* (43-57-51-55).

THÉATRES

LES TORTUES NINJA (A., v.f.): George V. 8 (45-62-41-46); Saint-Lambert, 15 (45-32-91-68). TRANSIT (Fr.) : Reflet Logos II. 5

LE TRIOMPHE DE BABAR LE TRIOMPHE DE BABAR (Fr.-Can.): Gaumont Les Halles, 1: (40-26-12-12); 14 Juillet Odéon, 6: (43-25-59-83); Club Gaumont (Publicis Matignon), 8: (43-59-31-97); George V, 8: (45-62-41-46); Pathé Français, 9: (47-70-33-88); La Bastille, 11: (43-07-48-80); Fauvette, 13: (43-37-56-86); Gaumont Alésia, 14: (43-27-84-50); Les Montparnos, 14: (43-27-52-37); Gaumont Convention, 15: (48-28-42-27); Pathé Clichy, 18: (45-22-46-01); Le Gambetta, 20: (48-36-10-96).

UN FLIC A LA MATERNELLE (A v.o.) : Forum Horizon, 1° (45-08-57-57) : UGC Danton, 8° (42-25-10-30) : George V, 8° (45-62-41-46) : Pathé Merignan-Concorde, 8° (43-59-92-82) : UGC Normandie, 8° (45-63-

16-16) , v.f. : Rex. 2- (42-36-83-93) . UGC Montparnasse, 5- (45-74-94-94). Paramount Opéra, 9- (47-42-56-31). UGC Lyon Bastille, 12- (43-43-01-59). USC Lyon Bastille, 12\* (43-43-01-53), Fauvette Bis, 13\* (43-31-60-74); Mis-tral, 14\* (45-39-52-43); Pathé Mont-parnasse, 14\* (43-20-12-06); UGC Convention, 15\* (45-74-93-40); Pathé Clichy, 18\* (45-22-46-01); Le Gam-herts 20\* (46-8-10-96)

betta, 20- (46-36-10-96) UN THÉ AU SAHARA (Brit., v.o.): Lucernaire, 6- (45-44-57-34); Les Trois Balzac, 8- (45-61-10-60)

URANUS (Fr.) Forum Urient Express, 1 (42-33-42-26): Pathé Impérial, 2 (47-42-72-52); George V. 8 (45-62-41-46); Fauvette, 13 (43-

27-52-37). LE VENT DE LA TOUSSAINT (Fr.) : Sept Parnassiens, 14 (43-20-32-20). VINCENT ET MOI (Fr.-Can.) : Latina, 4- (42-78-47-86) ; Epée de Bois, 5- (43-37-57-47) ; George V, 8- (45-62-

#### **SPECTACLES NOUVEAUX**

(Les jours de première et de relêche sont indiqués entre parenthèses.)

ON N'EN MEURT PAS. Aktéon-Théâtre (43-38-74-62) (dim., lun.) 19 h 15 (20). VOTRE RIRE M'INTÉRESSE. Théâtre de Dix-Heures (46-06-10-17 (cim., lun.) 21 h 30 (20).

VINGT-SEPT REMORQUES PLEINES DE COTON, Le Funembule théâtre-restaurant (42-23-88-83) (dim., lun.) 20 h 30 (21). 42ND STREET. Mogador (48-28-40-90) (dim. soir, lun.) 20 h 30 ; sam. 14 h 30 ; dim. 14 h 30 et 18 h 30 (23).

CHEVALLIER-LASPALES. Comédie des Champs-Bysées (47-23-37-21) (dim. soir, lun.) 21 h; dim. 15 h 30 (22). LES MACLOMA TRIO. Rank

lagh (42-88-84-44) (dim. soir, lun.) 21 h ; dim. 17 h (26). LA PETITE MOLIÈRE. Antony. Théatre Firmin-Gémier (46-66-02-74) (dim soir, km.) 21 h ; sam. UN P'TIT VÉLO DANS LA TÊTE, Guichet Montpernasse (43-27-88-61) (dim., lun.) 19 h (26).

AKTÉON-THÉATRE (43-38-74-62). On n en meurt pas : 19 h 15. ANTOINE - SIMONE-BERR 08-77-71). En conduisant miss Daisy

ARTISTIC-ATHÉVAINS (48-06-36-02). La Fille de Rimbaud : 20 h 30. ATALANTE (46-06-11-90). Sextuor anquet : 20 h 30. ATELIER (46-06-49-24). La Maître

de go : 21 h. BATEAU-THÉATRE (FACE AU 3, QUAI MALAQUAIS) (40-51-84-53). Exercices de style : 18 h 30. Le Long Retour Pièces de la mer : 20 h 30. Lo To Folo ou les Félés d'amour : 22 h. BEAUNORD-CENTRE WALLONIE-

Gogh : 20 h 30. BOUFFES DU NORD (46-07-34-50). La Tempête : 20 h 30. BOUFFES PARISIENS (42-96-60-24). La Facture : 20 h 45. CAFÉ DE LA GARE (42-78-52-51).

48-08-39-74). Le Marchand de Venise : 20 h 30. CARTOUCHERIE THÉATRE DE LA TEMPĒTE (43-28-36-36). Salie I. Catherine de Heilbronn : 20 h 30. CARTOUCHERIE THÉATRE DU SOLEIL (43-74-24-08). Iphigénie à Aulis en alternance : 19 h 30 CAVEAU DE LA RÉPUBLIQUE (42-

CENTRE MANDAPA (45-89-01-80). Monsieur l'ambassadeur revient du CINQ DIAMANTS (45-80-61-31). Oncle Vania : 20 h 30. CITÉ INTERNATIONALE UNIVER-BITAIRE (45-89-38-69). La Resserre. La Seuil du roi: 20 h 30.

COMÉDIE CAUMARTIN (47-42-43-41). Maison de poupée : 20 h 30. COMÉDIE DE PARIS (42-81-00-11). COMEDIE DES CHAMPS-ELYSÉES (47-23-37-21). Chevallier-Laspalea :

COMÉDIE ITALIENNE (43-21-22-22). La Comédie de l'amour : 20 h 30. COMÉDIE-FRANÇAISE (40-16-

00-15). Salle Richelleu. L'Autre Tartuffe ou la Mère coupable : 20 h 30. CRYPTE SAINTE-AGNÈS (EGLISE SAINT-EUSTACHE) (42-21-09-48). La Genèse, d'après la Bible : 20 h 30 DAUNOU (42-61-69-14). Bon weekand Monsieur Bennett : 21 h. DÉCHARGEURS (TLD) (42-36-

00-02). Cinq pas dans la tendresse : DÉJAZET-(TLP) (42-74-20-50). Christophe Colomb ou la Bonne Aventure : 20 h 30. DEUX ANES (46-06-10-28). L'Humour en coln : 21 h. DIX-HUIT THÉATRE (42-26-47-47).

la Dernière Nuit d'Otto Weininger : EDGAR (43-20-85-11). Les Babas-Cadres : 20 h 15. Nous on fait où on

**EDOUARD-VII SACHA GUITRY** (47-42-59-92). Même heure l'année procheine : 20 h 45. ESPACE MARAIS (48-04-91-55). La Mouette : 20 h 45. Baudelaire :

ESSAION DE PARIS (42-78-46-42). Salle I. L'Hirondelle : 20 h 30. Salle II. Le Tourment de Diau : 20 h 30. FONDATION DEUTSCH-DE-LA-MEURTHE (40-78-87-91). Zistoir

Rosette : 20 h 30. FONTAINE (48-74-74-40). Le Clen des veuves : 20 h 45. GAITE-MONTPARNASSE (43-22-16-18). Coffure pour dames : 20 h 45. GALERIE CRIME (43-57-67-31). Je n'aime n'en tant que d'être seul d'après les Fleurs du mai : 20 h 30.

GRAND THÉATRE D'EDGAR (43-20-90-09), San Antonio : 20 h 15. GUICHET MONTPARNASSE (43-27-88-61). Lettre d'une inconnue 18 h 30. Le Ratichon baigneur 20 h 30. La Farce du roi Force 22 h 15.

GYMNASE MARIE-BELL (42-46-79-79). Francis Lalanne : 20 h 30, HALLE SAINT-PIERRE (42-58-74-12). Les Origines de l'homme :

HOPITAL ÉPHÉMÈRE (46-27-82-82). Le Bouquet final : 20 h. La Femme canon : 21 h 30. HUCHETTE (43-26-38-99). La Can-

tatrice chauve : 19 h 30. La Leçon : 20 h 30. L'ESPACE (42-45-13-20). Sens titre, les Muses mutines : 21 h..... LA BRUYÈRE (48-74-76-99). Couple

BRUXELLES (42-71-26-16). Van

e Promenade insolite dans le quartier chinois » de Parls », 10 h 30 et 14 h 30, métro Porte-de-Choisy (M. Pohyer). Hôtels et curiosités du Marais, mur d'enceinte, synagogues, la place des Vosges et l'évokution du quar-ter », 11 heures et 15 heures, métro Saint-Paul (Connaissances d'lei et d'alleures. Ce soir, c'est gratuit : 20 h. Les Femmes des gens : 21 h 30. CARTOUCHERIE EPÉE DE BOIS

Sévigné (Musée Camevalet).

« Hôtels, jardins et ruelles du Marais », 14 h 30, métre Saint-Paulle-Marais (Lutèce-Visites).

« La fabuleuse histoire du Louvre. Du donjon à la pyramide », 14 h 30, devant les grilles du Consell d'Etat, place du Palais-Royal (Art et caetera).

« Picasso et l'hôtel Salé », 14 h 30, dans la cour, 4, rue de Thorigny (C. Marle).

« Hors du Marais battu », 14 h 30.

« Hors du Marais battu », 14 h 30, 2, rue des Haudriettes (Peris histori-

« Hôtels et jardins du Marels. Place des Vosges », 15 heures, sortie métro Saint-Paul (Résurrection du

**DIMANCHE 24 FÉVRIER** 

11 heures et 15 heures, porte princi-pele, boulevard de Ménilmontant (V. de Langlade).

LA CLEF (43-31-49-27). Anugone :

LE FUNAMBULE THÉATRE-RES-TAURANT (42-23-88-83). Vingt-sept remorques plaines de coton : 20 h 30. LE PROLOGUE (45-75-33-15). Mone

chérie : 19 h 45. LIERRE-THÉATRE (45-86-55-83) Les Co-épouses : 20 h 30. LUCERNAIRE FORUM (45-44-57-34). Théâtre noir. Le Petit Prince : 18 h 45. François Rabelais : 20 h. Huis clos : 21 h 30. Théâtre rouge. Mignonne, allons voir... : 20 h. Le Mys-tère de la charité de Jeanne d'Arc : 21 h 30.

MARAIS (42-78-03-53). Grassa Matinée : 21 h. MARIE STUART (45-08-17-80). Le

Vert Paradis : 22 h. MARIGNY (42-56-04-41). La Dame de chez Maxim's : 20 h 30. MARIGNY (PETIT) (42-25-20-74). Love Letters: 21 h. MATHURINS (42-65-90-00). Les

Palmes de M. Schutz : 20 h 30. MATHURINS (PETITS) (42-65-90-00). Gustave et Louse : 18 h. MÉTAMORPHOSIS (THÉATRE SALON D'ENCHANTEMENTS) (42-61-33-70). Une histoire de la magie :

MICHEL (42-65-35-02). Bisous, bisous: 21 h 15. MICHODIÈRE (47-42-95-23). Le Gros N'avion: 20 h 30. MONTPARNASSE (43-22-77-74). Amadeus : 20 h 45. MONTPARNASSE (PETIT) (43-22-

77-74). Ce voyou génial : 21 h.

### ouvert à deux bettents : 21 h.

PARIS EN VISITES SAMEDI 23 FÉVRIER

« La Cours des comptes et son fonctionnement », 10 heures, 13, rue Cambon (E. Romann).
« Les salons dis-huitième siècle de l'hôtel Poulpry », 10 h 20, porche, 12, rue de Poitiers (M. Banassar).

e Les bâtisseurs de Notre-Dane » (enfants accompagnés), 10 h 30 et 14 h 30, portal central (Art et His-« Le Père-Lachaise à l'usage des e Le Pere-Lechaise à l'usage des enfants > (les parents sont exception-nellement acceptés au même tarif que leurs enfants : 30 F), 11 heures et 15 heures, porte principale, Bouse-vard de Ménilmontant (V. de Lan-

r Promenade insolite dans le

« Saint Bernard et l'art cistercien à la Conciergerie », 14 heurss, 1, quai de l'Horloge (Conneissance de Paris). « La vie parisienne à l'époque romantique », 14 h 30, 23, rue de Sévigné (Musée Camevalet).

que,
« Les passages marchands du dixneuvièrne siècle, une promenade hors
du temps », 14 h 40, 4, rue du Faubourg-Montmartre (Paris Autrefols).
« L'Institut, la coupole, les cinq
Académies », 15 h, 23, quai Conti
(Tourisme culture). Fourisme culturel). • Le Grand Orient de France. Histoire et symbolique de la franc-ma-connerie, du dix-huittèrne siècle à nos jours », 15 h, 16, rue Cadet (l. Haul-ler).

« Monsieur de Balzac dans sa maison de Passy », 15 heures, 47, rue Ray-nouard (Paris et son histoire), « Une heure au Père-Lachaise »,

a L'institut de Frence, les cinq Académies, la coupole », 15 heures, 23, quei Conti (P. Fernandez). 23, quai com (r. remandez).
«L'hôtel de la Palva, témoin des fastes du Second Empire», 9 h 30, 25. avenue des Champs-Elysées (Paris et son histoire). « Cités d'artistes et jardins secrets de Montmartre », 11 heures, 14 h 30 et 16 h 30, métro Abbesses nces d'ici et d'ailleurs).

« L'Opéra, "cathédrale mondaine" du Second Empire », 14 heures, dens l'entrée (C. Merle). « La mosquée. Histoire de l'islam », 14 h 30. entrée, place du Puits-de-

«L'arche de la Défense et son quartier, aboutissement de la voie triom-phale », 14 h 30, hail du RER, sortie L (Connaissance de Paris).

« Circuit Insolite dans le Marais ». 14 h 30, 44, rue François-Miron (Paris historique). € L'Hôtel-Dieu et la médecine autrefois »,. 14 h 40, entrée Hôtel-

Dieu, côté parvis de Notre-Dame (Paris Autrefois). € Trois chapelles des dix-septième et dix-huitième siècles au quartier Mouffetard », 14 h 45, métro Monge (M. Benesser).

« Saint-Denis, nécropole des rois de France », 15 h, portail central de la basilique (Lutèce-Visites). «L'Académie française et le collège

des Quatre-Nations. Coupole, cha-pelle et tombeau de Mazarin. Acadé-miciens célèbres s, 15 heures, 23, quai Conti (I. Hauller).

« Le vieux village de Saint-Garmain-des-Près ». 15 heures, sortie métro Saint-Germain-des-Prés (Résurrection du passé). « La cathédrale orthodoxe russe

### Saint-Alexandre-Nevski », 15 h 30, 12, rue Daru (Tourlame culturel). **CONFÉRENCES**

SAMEDI 23 FÉVRIER

Saile Payché, 15, rue J.-J.-Rous-seau, 15 heures : « Prométhée et l'éveil de l'intelligence : mythe ou réa-lité ? », par J.-L. Siemons (Usfipes). 62, rue Saint-Antoine, 16 h 30 : « La Rome des premiers chrétiens : l'art des catacombes et des mosat-ques», par M= Brossais (Monuments historiques).

**DIMANCHE 24 FÉVRIER** 60, boulevard Latour-Maubourg, 14 h 30, «L'inde au quotidien et son histoire»: 16 h 30 : «La Thaïlande, d'hier et de demain »; 18 h 30 ; «La Thallande, d'hier et d'aujourd'hui »; 18 h 30 ; «La Tchécoslovaquie, d'hier et de demain », per M. Brum-fald (Bassacra des augustes); 18 a gre feld (Rencontre des pauples) : 18, rue de Varenne, 14 h 30 : « Venise » ; 16 heures : « Brésil » ; 17 h 30 : a Bahya», films présentés par C. Cou-sin : 1. rue des Prouvaires, 15 heures : « Léon Bloy ou le pro-15 heures : « Léon Bloy ou le pro-phète irascible », par J. Phaure ; « Voyance et prophétie », par Natya (Conférences Natya) : 62, rue Saint-Antoine, 18 h 30 : « Boire à Paris : l'histoire de l'éau, des Romains à nos jours », par Mme Siabas (Monuments historiques)

- M= Pierre Desfontaines,

son epoose,

M\*\* A. Desfontaines,

M. et M\*\* François Desfontaines,

M. et M\*\* Claude Guizard,

M. et M\*\* J.-M. Desfontaines,

enfants, ses beaux-er

ses pents-entants, ses peaux-entants, et toute sa famille, out la tristesse de faire part du décès de

M. Pierre DESFONTAINES,

survenu le 8 février 1991 à Sainte-Foy-la-Grande (Gironde),

Une messe en sa mémoire sera célé-brée à 10 heures, en l'église Saint-Au-gustin, à Paris, le 28 février.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Néville (Scine-Maritime), dans l'in-timité familiale.

ses enfants, Les familles Ledermann, Libine,

Szuskterkak, Josephberg, Rusinovich,

Rendler, ont la douleur de faire part du décès de

M. Samuel LEDERMANN.

1991, au cimetière israélite de Luné-

42, rue Sébastien-Keiler, 54300 Lunéville.

- M. et M= Louis Marx,

M. et M. Pierre Marx,
M. et M. Bernard Weisgerber,
leurs enfants et leurs petits-enfants.

ont la tristesse de faire part du décès de

M= Jacques MARX,

née Jacqueline Faure de Larivière,

survenu à Marseille, le 11 février 1991,

à la veille de ses quatre-vingt-quinze

La cérémonie religieuse et l'inhuma-tion ont eu lieu dans l'intimité, à Sail-lans (Drôme), le 14 février.

Et sa famille, ont la douleur d'annoncer le décès de

Christiane MOREL

proviseur du lycée Jean-Renoir, à Bondy,

survenu le 20 février 1991, à l'âge de

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 25 février, à 10 h 30, en l'église

Sainte-Bernadette, 39, rue Pierre-Loti, à Champigny-sur-Marne.

- Saint-Didier-au-Mont-d'Or

MM. Jean-Jacques, Jean-Pierre,

ont la douleur de faire part du décès de

M. Georges VAISSIÈRE.

survenu le 20 février 1991, à Saint-Di-

dier-au-Mont-d'Or, dans sa soizante-dix-septième année.

La cérémonie religieuse aura lieu samedi 23 février, à 11 heures, en l'église de Saint-Didier-au-Mont-d'Or, suivie de l'inhumation dans le caveau

Cet avis tient lieu de saire-part.

Le Parc, chemin des Esses, 69370 Saint-Didier-an-Mont-d'Oc.

- Il'y a cinq ans, le 23 février 1986,

Matthiez GALEY

Que ceux qui l'ont connu et aimé

Magali GAUTIER

Le 22 octobre 1986, son père,

Jacques GAUTTER,

aient, ce jour, nne pensée pour lui.

**Anniversaires** 

Cet avis tient lieu de faire-part.

10. rue Cimarosa. 75116 Paris.

502, rue Paradis, 13008 Marseille, 102, rue de Verdun, 68100 Muihouse.

- M= André Morei,

cinquante-six ans.

11, rue Frémin, 93140 Bondy.

ses enfants, et leurs familles,

familial, à Eculty.

nous cuittait.

- Nîmes.

Il y a neuf ans,

disparaissait en montagne.

M= Georges Vaissière,

Jean-Noël, Franck Vaissière,

L'inhumation a eu lieu le 18 février

M= Danielle Ledermann, Judith et Jérôme,

Ni fleurs ni couronnes.

William

in in in it is a second of the second of th

 $s_{i+1,\dots,i-1}^{\omega_{i+1}} \ldots$ 

题 以上一个人

গ্ৰহণ ক

and the second

Santa Sa

THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NA

5

24. 77 y<sub>14</sub>

\* \*= \*%; ;

 $c_{(\omega)}|_{\xi_{\alpha,\gamma_0}}$ 

· · · ·

. . .

.e o

ಭಾಗತ

A 22- 6

 $(x,y,y)\in \mathbb{R}^{n\times 2n}$ 

. . .

### CARNET DU Monde

<u>Naissances</u>

François OLIVENNES et son épouse Kristin, née Scott Thomas, ainsi que Hannah,

Joseph.

né à Paris, le 17 février 1991.

### <u>Décès</u>

~ M™ Christiane Jarnes-Autin, Sandrine et Angélique,

ses filles,
M. et M= Jacques Gruet,
M. et M= Stephan Autin,

Tristan, Nathalie, Benedicte et Bertrand, ses petits-enfants, M. et M= Michel Veyron

et leurs enfants,
Mª Micheline-Marie Autin,
M. et Mª Claude Gaudie et leurs enfants, Ses sœurs, beaux-frères, neveux et

Le docteur Pierre Lubin,

son oncle,
Les familles Javillier, Bataille, Blan-villain, Noyrey, Aulagnon, Le Riche, Verdouck et Devallois,
ont la douleur de faire part du décès de

inspecteur général des finances honoraire, commandeur de la Légion d'honneur.

survenu le 20 février 1991 à l'âge de

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 26 février, à 10 h 30, en l'église Saint-Pierre de Chaillot, avenue Mar-ceau. Paris-16-, suivie de l'inhumation dans l'intimité au cimetière du Mont

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les dons' pourront être adressés à l'Institut Curie, 26, rue d'Ulm, Paris-5. Pour la recherche sur le

19, avenue du Président-Wilson, 75016 Paris.

Le président et le conseil d'adminis-tration de Media Participations ont le regret de faire part du décès de,

Jean AUTIN, président de Dargaud.

A sa famille, à ses amis, à ses collaborateurs, ils expriment leur tristesse et leur sympathie.

Les dons pourront être adressés à l'Institut Curie, 26, rue d'Ulm, Paris-5. Pour la recherche sur le

La direction générale de Dargaud Editeur. La direction générale de Rustica, La direction générale de Dargaud

L'ensemble du personnel de nos sociétés, ont la tristesse d'annoncer le décès de leur président,

M. Jean AUTIN,

survenu le 20 février 1991.

Ils prient sa famille de trouver ici

Ni fleurs ni couronnes.

Les dons pourront être adressés à l'Institut Curie, 26, rue d'Ulm, Paris-5. Pour la recherche sur le

Le conseil d'administration de l'Ecole normale de musique de Paris Alfred Cortot.

Altred Contot,
Le directeur général,
Le personnel,
Les professeurs,
Les élèves, ont la douleur de faire part du décès de leur président,

Jean AUTIN,

survenu le 20 février 1991.

Les obsèques auront lieu le mardi 26 février, à 10 h 30, en l'église Saint-Pierre de Chaillot, avenue Marcesu, Paris-16.

Ni fleurs ni couronnes.

Les dons pourront être adressés à l'Institut Curie, 26, rue d'Ulm, Paris-5. Pour la recherche sur le

Le président du conseil d'administra-

Les administrateurs. Le directeur et les professeurs de l'Ecole supérieure de journalisme de

Paris, de l'Ecole des hautes études internationales, de l'Ecole des hautes études politiques

et sociales, ont la douleur de faire part du décès du vice-président de son conseil d'admi-M. Jean AUTIN,

commandeur de la Légion d'honneur commandeur de l'ordre national du Mérite. inspecteur général des finances honoraire, membre de l'Académie des sciences

d'outre-mer, survenu le 20 février 1991.

Ni fleurs ni couronnes

Les dons pourront être adressés à l'Institut Curie, 26, rue d'Ulm, Paris-5. Pour la recherche sur le

Les membres du conseil d'adminis-tration et l'ensemble du personnel du Bureau de vérification de la publicité, ont la tristesse de faire part du décès de

Jean AUTIN.

Les obsèques auront lieu le mardi 26 février 1991, à 10 h 30, en l'église Saint-Pierre de Chaillot, avenue Mar-ceau, Paris-16.

Ni fleurs ni couronnes.

Les dons pourront être adressés à l'Institut Curie, 26, rue d'Ulm, Paris-5. Pour la recherche sur le

(Le Monde du 21 février.)

Olga Griznut,
Ivan Anikine,
Michèle et Yves Bremond,
leurs enfants et petits-enfants,
ont la douleur de faire part du décès de
leur père, grand-père et arrière-grandpère.

Alexandre ANIKINE,

survenu le 13 février 1991.

- M= Jacques Aurenche, son épouse, Olivier et Marie-Laure Aurenche

ct icurs enfants. Nicole et Gérard Schoch

et leurs enfants, Patrick et Lam Aurenche, Jérôme et Colette Aurenche

et leurs enfants, Thierry et Brigitte Aurenche et leurs enfants.

ses enfants et petits-enfants, Mª Marie Aurenche, ont la douleur de faire part du décès de

M. Jacques AURENCHE,

survenu le 17 février 1991 dans sa qua-tre-vingt-quatrième année.

Selon sa volonté, l'inhumation a eu lieu à Plos dans l'intimité familiale.

83, rue Chazière. 69004 Lyon. Les Müriers, 07190 Saint-Sauveur-de-Montagut.

- Le 18 février 1991, nous a quittés

dans sa quatre-vingt-tro l'hôpital de Neuilly, Maurice DANSETTE,

notaire honoraire. Ses cendrés seront dispersées, selon son vœu, au large de cet Océan qu'il aimait

De la part de Sa femme, Ses enfants et petits-enfants, Son (rère

Et de toute la famille. 174, boulevard Pereire, 75017 Paris.

#### MÉTÉOROLOGIE

Prévisions pour le samedi 23 février Perturbé sur les côtes de la Manche et, d'une manière générale, des nuages sur la moitié nord, bien ensoleillé sur la moitié sud



SITUATION LE 22 FÉVRIER 1991 A 0 HEURE TU



Le temps reste calme et assez doux avec de belles éclarcies dans l'ensem-ble.

secteur sud. Cependant quelques nuages pourront se développer sur la Corse et la Côte d'Azur.

Dimenche : nuages au Nord-Ouest, soleil ailleurs. – Sur le Nord-Ouest, de la Bretagne au Nord, le ciel sera très nuaneux à couvert et donners quelques précipitations. Ailleurs, le matin, brumes et brouillards devraient se dissi-per assez facilement, laisser place à de belles éclaircies avec un petit vent de

Les températures minimales iront de O à 4 degrés sur l'Est, 4 à 8 degrés sur l'Ouest et les régions méditerra-

Les maximales attaindront 14 à 17 degrés sur les régions méridionales, 9 à 13 degrés ailleurs.

PRÉVISIONS POUR LE 24 FÉVRIER 1991 A 12 HEURES TU



#### TEMPÉRATURES maxima - minima et temps observé Valeurs extrêmes relevées entre le 21-02-1991 à 6 heures TU et le 22-02-91 à 6 heures TU le 22-02-91

| FRANCE  AJACCIO 16 5  BIARRITZ 17 6  BORDEAUX 15 4  BOURGES 15 2  BREST 10 7  CARN 8 1  CHERBOURG 8 1  CHERBOURG 8 1  CHERBOURG 8 1  CHERBOURG 16 4  BLION 1 - 3  GRESGUE 5 3 1 1 1  LILLE 8 2  LIMOGEN 12 2  LYON 14 4  MARSEILLE MAR 15 4  MANCY 19 2  NAMTES 10 4  NICE 11 4 8  PARES MONTS 7 3 | TOURS 10 TOURS 15 TOULOUSE 15 ROWTE A PTICE 38 A ALGER 15 A ALGER 15 A ATTENES 14 D BANGKOK 30 B BARCELONE 15 C BELGRADE 25 D BERLIN 7 B BRUXELLES 21 D COPENHAGUE 2 D DELRI 27 D DERRI 27 D D DERRI 27 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D | 80 9012840811185111 | LOS ANGELES LUXEMBOURG MADRID MARRAKECH MERICO MILAN MONTRÉAL MOSCOUI NAIROBI NEW-YORK OSLO PÉRIN RIO BEJANEIRO SINGAPOUR STOCKHOLM STOCKHOLM TOKYO | 8 12 17 27 8 6 0 29 17 6 16 0 23 17 32 3 25 | 2 D 2 B 11 D 8 - 2 D A C 21 D D 22 D D C 21 D C 22 D D C 24 D D C C 6 D |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PARIS-MONTS 7 3 PAU 17 4 PERPICHAN 14 9 BERONES 9 4 ST-STEENE 14 5 STRASBOURG II - 1  A B C averse brume cicl                                                                                                                                                                                      | N BONGKONG 18 C STANBUL 11 D JERUSALEM - C LISBONNE US C LONDRES 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11 P<br>5 N<br>     | TOKYO                                                                                                                                               | 10<br>14<br>2<br>23<br>3                    | 1 D<br>11 B<br>-3 N<br>7 C                                                                                           |

TU = temps universel, c'est-à-dire pour la France : heure légale moins 2 heures en été ; heure légale moins 1 heure en hiver. (Document établi avec le support technique spécial de la Météorologie nationale.)

### PHILATÉLIE

### Albertville 92: luge à La Plagne

La Poste mettra en vente générale, lundi 4 mars, un timbre-poste à surtaxe d'une valeur de 2,50 F + 0,20 F consacré à l'épreuve de luge qui se déroulera à La Plagne lors des prochains Jeux olympiques d'Albertville en 1992.



Ce timbre affiche une valeur de 2,50 F, au lieu de 2,30 F pour les précédentes figurines de la même série, émises antérieurement, et préfigure ainsi la prochaine hausse du tarif « lettre » urgent. Le montant de la surtaxe de 0,20 F, inchangé, doit permettre à la Croix-Rouge, a laquelle il sera entièrement reversé, de financer la couverture sanitaire et médicale des Jeux.

Le timbre, au format horizontal 36 x 22 mm, conçu par Charles Bridoux, gravé par Pierre Béquet, est imprimé en taille-douce en feuilles de cinquante.

▶ Vente anticipée à Macot-La-Plagne (Savoie), les 2 et 3 mars, de 9 heures à 18 heures, au bureau de poste temporaire « premier jour » ouvert à la Gale-rie de la Cheminée ; le 2 mars, de 9 heures à 12 heures, au bureau de poste de Macot-La-Plagne (boite aux lettres spé-ciale).

### En filigrane





philatélie. - Comme chaque année, l'Académie de philatélie organise, le samedi 2 mars 1991, une séance publique gratuite au cours de laquelle des membres titulaires et correspondants présenteront à l'aide de diapositives quelques pièces remarquables. Cette séance exceptionnelle se déroulera au Musée de la poste de Paris (34, boulevard de Vaugirard, Paris 15-). Au menu : la Marienne de Béquet (fraudes en tous genres) ; le lion et se symbolique ; les essais extraordinaires des pre-miers entiers postaux de Russie en 1848; les 3 F au type Merson,

e Paris-Dakar. - Les postes du Sénégal ont émis une série de quatre timbres à l'occasion du 13º Rallye Paris-Dakar, d'une valeur de 15, 125, 180 et 220 F CFA. Souvenir philatélique « pre-mier jour » auprès de l'Amicale philatélique dakaroise, J.-L. Buathier, BP 1209, Dakar, Sénégel.

• Ventes. - Vente sur offres J. Robineau (5, rue Drouot, 75009 Paris. Tél. : (1) 47-70-16-90), date de clôture des offres le mardi 12 mars. Au catalogue, plus de 2 800 lots, dont une collection de marques d'armées, marques départementales (Creuse et Drôme bien représentées), bel ensemble sur la guerre de 1870, classiques de France et du monde entier. A lie. Tél. : (011) 5571655).

noter, par exemple, un ∢ballon (départ 1 750 F).

Vente aux enchères à Corbell-Essonnes, le samedi 23 février, per le ministère de M- Bonduelle et Lancry (expert X. Pigeron). Trente-trois lots en classeurs et collections (renseignements au (1) 45-48-86-16).

Jean Peyrieux (5, place Raspel, 69007 Lyon. Tél.: 78-72-33-20), clôturée la 2 mars 1991 : documents historiques, France anciens et modernes. En vedette, un 1 F vermellon vif sur lettre.

bons, 399 Strand, London WC2R OLX, Angieterre).

Superbe vente aux enchères Bolaffi en Italia, le 2 mars, cataloque lucueux à l'appui, qui disperse une collection classique des anciens Etats d'Italie (Bolaffi, via Cavour, 17/F, 10123 Torino, Ita-



Vente sur offres organisée par

Ventes aux enchères Stanley Gibbons à Londres en Angleterre, les 28 février et 1º mars. Au programme, Grande-Bretagne toutes époques, comprenent de très nombreuses variétés (Stanley Gib-



monté » avec cachet rouge « République française 1 Aérostiers Nadar-Dartois-Duruof » (départ 30 000 F); 1 F Cérès vermillon neuf (cote 350 000 F, prix de départ 145 000 F) ; deux Thermalisme 2,20 F rouge au tieu de bleu

la rejoignait.

Leur souvenir nous accompagne. D Sciences pour demain. - L'université européenne de Paris organise un colloque sur ce thème, les 23 et 24 février, à la Sorbonne.

▶ Renseignements auprès de \*\*TUEP, 32, avenue Pierre-l\*-de-Serbie, 75008 Paris. Tél. : (1) -47-23-47-26.

Rubrique réalisée par la rédaction du Monde des philatélistes 5, rue Antoine Bourdelle Tél.: 40-65-29-27

### RADIO-TÉLÉVISION

Les programmes complets de radio et de télévision sont publiés chaque semaine dans notre supplément daté dimanche-lundi. Signification des symboles : > signalé dans « le Monde radio-télévision » ;

□ Film à éviter ; # On peut voir ; ### Ne pas manquer ; #### Chef-d'œuvre ou classique.

### Vendredi 22 février

### TF 1 21.00 Variétés : Tous à la Une. Avec Linde de Suza, Seche Distel, Les Forbans, Félix Gray et Didier Barbelivien, Lio, L'affaire Luis Trio... 23.00 Magazine :

- Et si on se disait tout.. 0.00 Série : Crimes passionnels.
- 0.50 Au trot. 0.55 Journal, Météo, Trafic infos et Bourse.
- 20.50 Divertissement : Baithazar. Baithazar.

  22.05 Magazine: Caractères.
  Présenté par Bernard Rapp.
  Les caractères du mois. Invités: Dominique Fernandez
  (l'Ecole du Sud), Philippe Sollers (la Fête à Venisa), JeanMarie Goulemor (Cas livres
  qu'on ne tient que d'une
  main), Jean-Pierre Sicre
  (Renaissance noire; En
  marge de Casanova, de
  Midos Szemkuthy).

  23.25 Journal et Météo.
  23.50 Cinéma:
- 23.50 Cînéma : Cycle Charles Chaplin.
  Une vie de chien (1918) == ;
  Idylle aux champs (1919)
  == ; Une journée de plaisir (1919) www ; Jour de paye (1922). www FR 3
- L'ANTENNE EST A NOUS LE MAGAZINE TÉLÉ DU CONSEIL GÉNÉRAL DE SEINE SAINT-DENIS SAMEDIA 11 H 30

SUR RB

20.40 Magazine: Thalassa

### 21.35 Feuilleton : Les survivants du Goliath. 22.30 Journal et Météo.

- 22.50 Magazine : Hors sujet. 23.45 Magazine : Mille Bravo. 0.40 Musique : Carnet de notes. **CANAL PLUS**
- 20.30 Téléfilm : allade pour un traître. Après un attentat meuriner, un membre de l'IRA dénonce ses anciens amis à le police.

  22.25 Documentaire : Condom, la grande aven ture du préservatif. D'Aivaro Pardo.
- 22,50 Flash d'informations. 23.00 Cinéma : L'amour est une grande aventure. ■ Film américain de Blake Edwards (1988). Avec John Ritter, Vincent Gardenia, Aly-son Reed. 0.40 Cinéma :
- Chacun sa chance. ■■ Film américain de Karel Reisz (1989). Avec Debra Winger Nick Nolte, Will Patton (v.o.) LA 5
- 20.45 Téléfilm : Deux crimes presque parfaits. 22.20 Série : L'inspecteur Derrick.
- 23.25 Série : Bergerac (et à 0.10). 0.00 Journal de minuit. 0.40 Série : Les globe-trotters.
- 20.35 Téléfilm : Seule contre Capone Règlements de comptes dans le Chicago des années 20.

M 6

### 23.15 Magazine : La 6 dimension. 23.45 Capital.

- 23.55 Six minutes d'informa tions. 0.00 Musique : Live. Zis et N'Gane Khambe.
- 0.40 Musique : Boulevard des 2.00 Rediffusions.

### LA SEPT

- 21.00 Téléfilm : Homard. 22.00 Série : Quand passen les sorcières.
- 22.30 Enfance. 23.00 Documentaire : Harlem années 30.
- 23.45 Danse : Gustave, la Tour Chorégraphie de Régine Cho-FRANCE-CULTURE
- 20.30 Radio-archives. Un nouvel art sacré. 21.30 Musique: Black and
- blue. Portrait de Bill Evans. 22.40 Les nuits magnétiques. Les doubles cordes ou les enfants du luth.
- 0.05 Du jour au lendemain. 0.50 Musique : Coda. Jefferson

# FRANCE-MUSIQUE 20.30 Concert (donné le 4 février à Tokyo): Pallées et Mélisande op. 80, de Fauré; Concerto pour violon et orchestre nº 5 en la majeur K 219, de Mozart; Symphonie nº 3 en ut mineur op. 78, de Saint-Saëns, par l'Orchestre philiparmonique de Radio-France, dir. Marek Janowski.

23.07 Poussières d'étoiles.

### Samedi 23 février

| TF 1                                                             | 15.30 Jeu : V.O.                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.15 Magazine : Reportages. On n'a pas tous les jours cent ans. | 16.00 Sport: Handball.<br>Ouert de finele de la Cou<br>d'Europe des clubs cha<br>pions : Nîmes-FC Barçeloi |
| 13.50 La Une est à vous (et à 14.30, 15.25, 17.05).              | en direct de Nimes.<br>17.30 Cinéma dans les sailes                                                        |
| 13.55 Feuilleton :<br>Salut les homards !                        | En clair jusqu'à 20.30                                                                                     |
| 15.15 Tiercé à Enghien.<br>16.00 Série : Talkie-walkie.          | 18.00 Décode pas Bunny.<br>19.05 Dessin animé:                                                             |
| 17.25 Divertissement :                                           | Les Simpson.<br>19.30 Flash d'informations.                                                                |
| Mondo dingo.<br>17.55 Magazine :                                 | 19.35 Top 50.                                                                                              |
| Trente millions d'amis.                                          | 20.30 Téléfilm:<br>La femme des autres.                                                                    |
| 18.25 Jeu : Une famille en or.<br>18.50 Série : Marc et Sophie.  | La femme d'un procure<br>entretient une correspo                                                           |
| 19.20 Jeu :                                                      | dance érotique avec o                                                                                      |

- 21.50 Flash d'informations. 20.00 Journal, Tapis vert, 21.55 Sport : Boxe. Championnat du
- et Loto. 21.00 Variétés : Sébastien c'est fou ! 22.50 Magazine: Ushuaïa.
- 23.50 Magazine: Formula sport. 0.45 Au trot. 0.50 Journal et Météo.

Météo, Trafic infos

19.50 Tirage du Loto.

- A 2 13.40 Magazine: Objectif sciences. 14.15 Magazine : Animalia. 15.10 Magazine:
- Sport passion. 16.55 Flash d'informations.
- 17.00 Club sandwich. 17.55 Flash d'informations. Qui c'est ce garçon?
- 19.05 Série : Les deux font la paire. 20.00 Journal et Météo. 20.50 Téléfilm : La milliardaire. 22.20 ► Magazine :
- Bouillon de culture. 23.50 Journal et Météo. 0.15 Série : Médecins de nuit.
- FR 3 13.00 Télévision régionale. 14.00 Magazine : Rencontres. Le monde ouvrier. De 15.00 à 19.00 La Sept-19.00 Le 19-20 de l'informa-
- tion. De 19 12 à 19.30, le journal do la région De 20.00 à 0.00 La Sept ---0.00 Série :

#### Lola et quelques autres. **CANAL PLUS**

- 13.30 Téléfilm: Scène de ménage au paradis. 15.00 Série : Les inventions de la vie.
- Championnat du monde des super-welters WBA : Carlos Elliott (Jap.)-Gilbert Delé(Fra). 22.55 Sport : Football.
  Championnat de Frence
  Montpellier-Auxerre, en dif-0.45 Cinéma: Critters 2. 
  Film américain de Mick Gerris LA 5 13.35 Série : L'homme de l'Atlantide. Série : Simon et Simon. 15.30 Tiercé à Enghien. 15.45 Série : Galactica. 16.30 Série : Superkid. 17.15 Série : Riptide. 18.00 Magazine : Intégral, (et à 0.10).
  18.30 Série : Happy days.
  19.00 Série : L'enfer du devoir. 20.00 Journal. 20.35 Drôles d'histoires. 20.45 Téléfilm ; Aventures au collège 22.15 Série : Kojak.
- 0.00 Journal de minuit, M 6 13.25 Série: Madame est service (rediff.). 13.55 Série : L'homme invisible.
- 14.45 Série : Laramie. 15.35 Série : Les espions. 16.30 Hit hit hit hours! 16.35 Série : Le Saint. 17.35 Série : L'homme de fer. 18.30 Série : Les têtes brûlées. 19.20 Magazine: Turbo. 19.54 Six minutes d'informa-
- 20.00 Série : 20.35 Téléfilm : L'enfant-bulle Sans défense immunitaire, à

- 22.30 Téléfilm : Enquête à rebond 23.35 Six minutes d'informations.
- 23.40 Musique: Rapline. 0.30 Musique : Boulevard des clips.
- 2.00 Rediffusions. LA SEPT
- 12.30 Documentaire: La Renaissance. 13.30 Téléfilm : Homard. 14.30 Série: Quand passent les sorcières.
- 15.00 Magazine : Dynamo (Spécial rencontres). 15.30 Documentaire : Enfance.
- 16.00 Documentaire : Dockers. De Martine Jouando. 16.50 Cinéma d'animation : images.
- 17.00 Magazine : Anicroches. 18.00 Magazine : Mégamix. 19.00 Documentaire: Musiques noires. 19.50 Danse : La lampe.
- 20.00 Le dessous des cartes. 20.05 Histoire parallèle. 21.00 Magazine : Cinéma de poche.
- 22.35 Soir 3. 22.45 Cinéma d'animation. 23.00 Débat : Dialogue. Le Golfe : la guerre des

#### **FRANCE-CULTURE** 20.30 Photo-portrait. Viviane Hamy, éditeur.

- 20.50 Dramatiques. Terminus. de Marie-Louise Audiberti ; BMC, d'Eugène Duriff.
- 22.35 Musique: Opus. Maria d'Apparecida, diva carioca. 0.05 Clair de nuit.

### FRANCE-MUSIQUE

- 20.05 Opéra (en direct du Grand Théâtre de Genève) : Peter Grimes, opéra en un proloque, un épiloque et trois actes, de Britten, par l'Orchestre de la Suisse romande et le Chœur du Grand Théâtre de Genève, dir. Bruno Bartoletti ; sol. : Jan Blinkhof, Ashley Putnam, Victor Braun, Anne Collins, Alison Hagley, Lesley Gerrett, Robert Tear, David Wilson-Johnson, Sarah Walker, Neil Jenkins, Peter Coleman-Wright, Leonard
- 23.15 Poussières d'étoiles.

### Dimanche 24 février

- 22.20 Journal et Météo. 22.40 Cinéma : Docteur Mabuse, 10.55 Magazine : le démon du crime. Les animaux de mon 11.22 La minute du trotteur. 0.20 11.25 Magazine: Auto-moto. Carnet de notes. La mémoire en chantant : Paris, par Yves Montand. 12.00 Jeu : Tournez... manège. 12.30 Jeu : Le juste prèc. 12.55 Météo et Journal. 13.20 Série : Hooker. 14.15 Série :
- CANAL PLUS Rick Hunter, 10,50 Çînéma : L'amour inspecteur choc. 15.10 Tiercé à Vincennes. 15.20 Série :
- Agence tous risques.
  16.20 Divertissement : Vidéo gag. 16.50 Disney parade. 18.10 Magazine : Téléfoot. 19.00 Magazine : 7 sur 7.
- 19.50 Loto sportif. 20.00 Journal, Météo et Tanis vert. 20.55 Cinéma : La zizanie. ■ Film français de Claude Zidi
- (1978). Avec Louis de Funès, Annie Girardot. Magazine: 22.35 Ciné dimanche.
- Cinéma:
  Les fous de Bassen. NE
  Film franco-canadien d'Yves
  Simoneau (1986). Avec
  Steve Benner, Charlotte
  Valandrey, Laure Marsac.
  Au terre 0.30 Au trot.
- 0.35 Journal et Météo. 1.25 Musique : L'Orchestre de chambre Primavera.
- A 2 11.00 Messe. Célébrée en l'abbaye Notre-Dame-de-Chesux (21). 12.00 Flash d'informations (et à 18.30). 12.05 Dimanche Martin
- (et à 13.20, 15.50). 13.00 Journal et Météo. 15.00 Série : Mac Gyver. Série : Hôtel de police. 17.30 Documentaire :
- L'odyssée sous-marine de l'équipe Cousteau. 500 millons d'années sous le mer.

  18.35 Magazine : Stade 2.
  Basket-ball ; Athlétisme ;
  Football ; Rugby ; Ski nordi-que ; Ski acrobatique ; Les résultats de la semaine ; Handball : Cyclisme ; Bia-
- 19.30 Série : Maguy. 20.00 Journal et Météc. 20.50 Série : Le gorille.
- Serie : La gorale.
  Magazine :
  L'œil en coulisses.
  Tsilla Chelton ; Maurice
  Béjart ; Jecques Villeret ;
  Amadeus ; Hommage à Louis 22.20 Seigner. 23.20 Journal et Météo.
- 23.45 Histoires courtes. L'impossible train d'Anvers 0.10 Série : Le saint. FR 3
- 10.30 Magazine : Mascarines 12.00 Flash d'informations. 12.05 Télévision régionale. 12.45 Journal. 13.00 Magazine : D'un soleil à l'autre.
- 13.30 Magazine : Musicales. Wagner, ouverture et monologues. 14.30 Magazine : Sports 3 dimanche
- Rugby : XV de France. Courses sur glace ; Basket-17.30 Magazine : Montagne. Chroniques berbères.
- 18.00 Amuse 3. 19.00 Le 19-20 de l'information. De 19.12 à 19.30, Mag-Cité. 20.05 Série : Benny Hill. 20.35 Variétés : Palmarès de la cha 22.00 Magazine: Invité : Pavel Lounguine,

cinéaste soviétique.

- - une grande aventure. Fikn américain de Blak Edwards (1988).
- En clair jusqu'à 14.00 12.30 Flash d'informations. Mon zénith à moi. 13.30 Magazine : Rapido. 14.00 Téléfilm :
- L'ambassade en folie. 15.30 Magazine : 24 heures (rediff.).
  16.30 ➤ Does d'or, does d'ar-
- gent. Les grands prix du FIPA. 17.35 Dessin animé: Les Simpson. Cinéma : Jonathan Livingston,
- le goéland. ■■ Film américain de Hall Bartlett (1975). En clair jusqu'à 20.33
- 19.35 Flash d'informations. 19.40 Dessins animés : Ca cartoon. 20.30
- L'équipe du dimanche. 20.33 Cinéma : Colors. = Film américain de Dennie Hooner (1988). 22.30 Flash d'informations.
- Magazine : L'équipe du dimanche. Football : boxe : basket-bai américain. 1.20 Cinéma : Pirahna 2, les tueurs volents. O
- LA 5- ..... 11.00 Série : Bonanza. 11.55 Série : Buck Rogers 13.20 Série : Wonder woman.
- 14.45 Série : Slmon et Simon. 15.30 Tiercé à Vincenne 15.50 Série : Arnold et Willy. 16.15 Série : Lou Grant. 17.10 Série : Bergerac. 18.10 Série : La loi de
- Los Angeles. 19.00 Série : L'enfer du devoir. 20.00 Journal. 20.30 Drôles d'histoires. 20.45 Cinéma : Pourquei pas nous ? ☐ Film français de Michel Berny
- (1981). 22.10 Ciné Cinq. 22.55 Cinéma : La fièvre
- du samedi soir. Film américain de John Badham (1978). 0.30 Journal de minuit. M 6
- 10.50 Série : Hongkong connection.
  11.50 Magazine: Sport 6 première. 11.55 Infocons
- 12.00 informations: M6 express. 12.05 Série : Murphy Brown. 12.30 Série : Ma sorcière bien-aimée. 13.00 Série : Aline et Cathy. 13.25 Série :
- Madame est servie rediff.). 13.55 Série : La famille Ramdam. 14.20 Téléfilm : Minitrip. 15.50 Série : L'ami des bêtes. 16.40 Série : Roseanne. 17.10 Série : Vic Daniels, flic à Los Angeles.

- 17.35 Série : L'homme de fer.
- 18.30 Série : Les routes du paradis. 19.25 Magazine : Culture pub.
  - 19.54 Six minutes d'informations. 20.00 Série : Madame est servie.
  - 20.30 Magazine : Sport 6. 20.35 Cinéma : Django. ■ Film italo-es Corbucci (1967).
  - 22.15 M6 express. 22,20 Capital.
  - 22.30 Cinéma : Défense de toucher D Film italien de Nello Rossati (1976). 0.10 Six minutes d'informa-
  - tions. 0.15 Musique : Boulevard des clips 2.00 Rediffusions.
  - LA SEPT 12.30 L'âge d'or du cinéma. (8). 13.00 lci bat la vie. 13.25 Histoire parallèle.
  - 14.20 Téléfilm: Sorrow acre. De Morten Henriksen. 15.25 Moyen métrage :
  - Le coupeur d'eau. 15.50 Documentaire: Harlem années 30. De Manny Pittson.
  - 16.40 Danse: Gustave, la tour Eiffel. 16.50 Vidéo : Art of memory.
  - 17.30 Documentaire : La mort du boulanger. 18.00 Film sur Georges Perec, 7 mars 1936-3 mars
  - 1982 (2). De Catherine Binet 19.25 Danse : Le ballet triadique.
  - 20.00 L'age d'or du cinéma. 20.30 Cinéma : Film beige de Chantal Aker
  - man (1982). 22.00 Court-métrage: Les amis du plaisir.
  - 22.30 Cinéma : Playtime. === Film français de Jacques Tati (1967).

### FRANCE-CULTURE

- 20.30 Atelier de création radiophonique. Il était une fois Pierre Perrault, chasseur,
- 22.35 Musique : Le concert.

### 0.05 Clair de nuit.

- FRANCE-MUSIQUE 20.30 Concert (donné le 1º août 1990 lors de l'Été de Carinthie): cauvres de Schubert, par Robert Holl, baryton, Oleg Maisenberg, piano.
- 23.05 Poussières d'étoiles. Poésie et musique avec Olivier Cadiot, poète. Theresienmesse, extrait, de Haydn; Anacoluthe, Roméo et Juliette, de Dusapin ; Cantate BWV 21, de Bach ; Sinfonia, de Berio ; Musique tradition-

Du lundi au vendredi, á 9 heures, sur FRANCE-INTER «ZAPPINGE» Une émission de GEBERT DENOYAN avec ANNICK COJEAN et la collaboration du «Monde».

1

ਿ 'ਦਾ' - -=±

1. 32

¢

€,

St Monde SOFRESNIELSEN Audience TV du 21 février 1991 Audience Instantanée, France entière 1 point = 202 000 fovers

|         |                                         |                       |                      |                  | ,                 |                  |                             |
|---------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|
| HORAIRE | FOYERS AYANT<br>REGARDE LA TV<br>(en %) | TF 1                  | A 2                  | FR 3             | CANAL +           | LA 5             | M 6                         |
| 19 h 22 | 59,1                                    | Roue fortune<br>15,5  | McGyver<br>12,8      | 19-20<br>21,3    | Nulle part<br>2,2 | K 2000<br>3,6    | Petite maiso                |
| 19 h 45 | 82,9                                    | Roue fortune<br>24,9  | McGyver<br>13,8      | 19-20<br>13,8    | Nulle part<br>3,3 | Tel pere         | Petite makes                |
| 20 h 16 | 72,2                                    | Journal<br>31,6       | Journal<br>18,0      | La ciesse<br>8,0 | Nulle part<br>3,1 | Journel<br>8,6   | Mr- est sen                 |
| 20 h 55 | 71,8                                    | Journal<br>22,2       | Envoyé spéc.<br>13,8 | Crésus<br>17,3   | Little<br>2,9     | Racket           | Crime Orien                 |
| 22 h 8  | 65,8                                    | Sacrée soirée<br>23,5 | Mad Max 3<br>18,5    | Journal<br>9,4   | Un poisson        | Racker           | 7.6<br>Creme Onem           |
| 22 h 44 | 43,1                                    | Ex-Libris<br>9,7      | Mad Max 3<br>14,6    | Oon Juan<br>4,5  | Un poisson<br>0,5 | Reporters<br>7.0 | 7.1<br>Creme Origina<br>7.4 |

# **ECONOMIE**

BILLET

### Les mauvaises surprises de la CSG

Dans le domaine fiscal, le concept de « service après vente » paraît être une notion encore inconnue. La mise en application de la contribution sociale généralisée (CSG), présentée comme une mesure de justice sociale, engendre ainsi plusieurs inégalités de traitement.

Compte tenu du report d'un mois pour des raisons techniques du recouvrement de la CSG (soit un manque à gagner de 1,2 milliard de francs pour la « Sécu »), les salariés ne verront apparaître ce nouveau prélèvement - équilibré par une baisse de leur cotisation vieillesse - que sur leur bulletin de paie de février. En revanche, les retraités du régime général de la Sécurité sociale dont la pension de janvier a été versée le 8 février demier ont déjà acquitté ce prélèvement de 1,1 %, puisque la loi précise que les revenus visés sont ceux versés « à compter » du 1º février et non « au titre » de février.

Golan?

Pour les retraites complémentaires, versées trimestriellement en avril, les sommes correspondant au mois de janvier ne devraient donc pas non plus échapper à la CSG. Certains salariés payés avec retard risquent eux aussi une surprise désagréable.

Ces différences de traitement sont d'autant plus ressenties que, pour les retraités, la CSG induit une perte de pouvoir d'achat de 0,8 %. Certes, seuls les titulaires de pensions redevables de l'impôt sur le revenu (soit 55 % des retraités) sont concernés par cette contribution, mais ils ne bénéficient ni d'une baisse de la cotisation-vieillesse - qu'ils n'acquittent plus - ni de l'abattement de 5 % pour frais professionnels consenti aux salariés. De quoi irriter nombre d'anciens actifs déjà échaudés par la modération du relèvement des pensions du régime général (+ 1,7 % au 1" janvier).

Regrettables, ces maladresses risquent surtout d'apparaître comme l'arbre qui cache la forêt. En effet, il est assez logique que les retraités. disposant de revenus largi comparables à ceux de la moyenne des ménages et acquittant des cotisations d'assurance-maladie inférieures à celles des actifs, participent davantage, via la CSG, au financement de la protection sociale. C'est pourquoi le gouvernement assure aujourd'hui étudier la possibilité d'étaler le prélèvement de la CSG, au moins pour les pensions non mensualisées. Une préoccupation pour le moins

· •

. . . . . .

.....

±\*.....

1 24 2

Section 2

المنتصر

9 **1** 3 **1** 3 **1** 

--:.-

□ Précision. - Le taux horaire d'indemnisation du chômage partiel par l'Etat n'est pas fixé à 10,54 F, ainsi que nous l'avions indiqué (le Monde du 21 février) sur la foi d'une note technique du ministère du travail, mais à

### PÉTROLE \$

Prix du baril de pétrole brut (ca dollars)

21 fer. per repport à la veille WII (West Texas Intermediate), à New-York à la citture 18,05 - 1,00

22 fbv. Brent à Londres à 16,65 - 0,80

(Source : Arbitrages pétroliera France)

A New York comme à Lon-dres, le prix du baril a baissé après l'annonce de l'acceptation irakienne du plan de paix sovié-tique. Pour la première fois depuis le début de la crise du Golfe, il est passé en dessous de 18 dollars aux États-Unis. A Londres, sur un marché peu actif mais très attentif, il est tombé en dessous de 17 dollars. La polémique entre MM. Charasse, Evin et Rocard

### Avec la Chevignon, la SEITA veut se développer sur le marché des cigarettes blondes

Une polémique s'est instaurée entre le ministre du budget, celui des affaires sociales et le premier ministre à propos de l'utilisation de la marque Chevignon pour une nouvelle cigarette de la SEITA (le Monde du 22 février). La SEITA, entreprise publique employant 6 000 personnes et réalisant 11 milliards de trancs de chiffre d'affaires en 1990, veut améliorer ses positions sur un marché stagnant. Cette ambition se traduit par une politique de diversification et d'élargissement de la gamme des produits.

Ni morale, ni politique, la logique de la SEITA (Société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes) est désespérement commerciale et économique. «La publicité n'entraîne pas d'augmentation de la consommation. D'ailleurs globalement le marché est stagnant. Toute notre stratégle consiste donc à essouer d'empléter sur consiste donc à essayer d'empiéter sur les parts de marché de nos concurrents», explique-t-on à la SEITA pour défendre le lancement de la cigarette

Bien que l'arrêté des prix de cette cigarette ait été publié au Journal offi-ciel du 15 septembre 1990, la création de ce produit s'est faite dans la plus grande discrétion. Il a pourtant fallu deux ans pour le mettre au point. C'est en effet dès 1988 que les responsables de la SEITA ont contacté les dirigeants de Chevignon pour leur proposer un accord sur l'utilisation de leur marque. Ceux-ci, qui gagnent 10 centimes par paquet vendu, ont accepté à condition notamment d'être associés au graphisme de l'embaliage et de la campagne de publicité.

Après quatre lancements en 1990, il s'agissait pour la SETTA de continuer à élargir son portefeuille de marques. Sur un marché stable depuis quatre ans (95,8 milliards de cigarettes ont été fumées en France en 1000). 1990), l'essentiel de la bataille entre les fabricants se situe sur le secteur des blondes. Finie la mode de la Gauloise: les cigarettes brunes ne repré-sentent plus que 38 % des ventes. Les blondes ont définitivement séduit 62 % des fumeurs. Mais la SEITA, que pour combler les pertes des entre-qui a longtemps été spécialiste des

J'AI UN PROJET DE CIGARETTES "BABAR" MAIS C'EST PEUT-ÊTRE PAS LE MOMENT!



marché, même si elle se vante d'avoir augmenté sa présence de 1,8 % en 1990.

#### Marketing et diversification

Pour y réussir, le société a utilisé le double système de la déclinaison des marques et de la création de pro-duits : mieux qu'une automobile, la bonne vieille Royale se décline maintenant en quatorze versions. La conception d'un nouveau produit, en revanche, peut être aléatoire: la SEITA l'a appris à ses dépens avec l'échec de la News, dont l'idée, qui était d'évoquer l'univers des reporters als pes trouvé d'éche ches le ters, n'a pas trouvé d'écho chez les

Cette politique de marketing est, avec la diversification, la stratégie mise en place par les dirigeants de la SEITA pour équilibrer les comptes de leur société. Depuis 1983, en effet

théoriquement plus droit au déficit. D'ailleurs, depuis 1986, elle affiche des résultats positifs. En 1989, le bénéfice net était de 421 millions de francs, pour 10,3 milliards de francs de chiffre d'affaires. 1990 devrait être moins faste : 370 millions de francs pour 11 milliards de francs.

L'accroissement du chiffre d'affaires provient de l'activité de distribution et de développement des pro-duits hors tabac, notamment les cartes téléphone et de parking et le développement de services télématiques pour les buralistes. En 1989, ces activités ont représenté 60 % du chiffre d'affaires.

L'activité production, en revanche, ne cesse de décliner : depuis dix ans, les effectifs de la SEITA ont chuté de moitié et sont tombés à 6 000 per-sonnes. Après la fermeture en 1990 de l'usine de Marseille, il reste seule-ment six sites de fabrication dont un à Riom (Puy-de-Dôme), qui produit la Chevignon et qui est située à quel-ques encablures de la circonscription de M. Michel Charasse.

Charasse. | recte. Persuadé que le texte de la FRANÇOISE CHIROT | loi est sur ce point techniquement

### Cacophonie

par Franck Nouchi

A cacophonie gouvernementale continue de plus belle. Le lan-cement par le SEITA, le 18 février, de la cigarette Chevignon, une bionde portant le nom d'une marque de vêtements, est le prétexte, depuis quelques jours, à une bien curieuse – et inédite – polémique opposant le ministre des affaires sociales et de la solidarité, M. Claude Evin, le ministre du budget, M. Michel Charasse, et le pre-mier ministre, M. Michel Rocard.

Après que le premier eut estimé que la décision de la SEITA de sortir ce produit à destination des ieunes détournait l'esprit de la toute récente loi contre le tabagisme et l'alcoolisme, et que le second eut répliqué qu'il prenait la défense de la liberté d'action de la SEITA, M. Rocard avait cru mettre une bonne fois pour toutes les choses au point en déclarant, jeudi 21 février, que la SEITA avait violé l'esprit de la loi de la manière la plus explicite, que cele n'était pas admissible et qu'il allait y mettre bon ordre (le Monde du 22 février).

Peine perdue : quelques heures plus tard, M. Charasse, décidément très en verve, revenait à la charge, déclarant que si «SEITA n'a évidemment pas eu l'intention de violer la loi du 10 janvier 1991 », et qu'il fallait « permettre à cette société, dans un marché stagnant, d'accroître la part de notre industrie nationale du tabac, tant en France qu'à l'extérieur ». «Il ne s'agit pas, indiquait en outre M. Charasse, d'inciter à fumer ceux qui ne fument pas, mais de convaincre ceux qui persistent à consommer les produits du tabac à choisir la SEITA plutôt qu'une marque étrangère. » En clair :

fumez français l Venant de la part d'un ministre, les arguments développés par M. Charasse ne manquent pas d'étonner. On ne lui fera pas l'injure de penser qu'il n'a pas lu les dispositions de la loi Evin contre le tabagisme, et singulièrement son article 3 relatif à la publicité indimai ficelé - ce que M. Evin conteste, - M. Charasse faint-il vralment de croire que le fait de baptiser une cigarette d'un nom de marque très connu ne constitue pas une publicité indirecte pour cette marque?

Ministre de tutelle de la SEITA, M. Charassa souhaite légitimement accroître les parts de marché de cette dernière . Pour autant, peut-il le faire au mépris d'une loi, qui plus est promulguée par le gouvernement auquel il appartient et alors même que le premier ministre, M. Rocard, entend emettre bon ordre » dans cette affaire? Imagine-t-on le ministre de l'industrie faire fi de la loi sur la limitation de vitesse sur les routes sous le prétexte que l'Etat est actionnaire de Renault?

En se plaçant délibérément audessus des lois et des règles habituelles du fonctionnement gouvernemental, M. Charasse ne sert en tout cas pas les intérêts de la santé publique. Avec sa faconde toute « coluchienne », il s'emploie au contraire à ridiculiser des mesures réclamées depuis longtemps par les médecins, légitimement inquiets du développement du tabagisme chez les plus jeunes. Branchés contre ringards, ce débat n'est pas digne d'un bon fonctionnement démocratique.

□ Les Verts dénonceut les « excès fomeux » de M. Charasse. -M. Christian Brodhag, porte-parole des Verts, a réagi, jeudi 21 février, au soutien apporté à la SEITA par M. Michel Charasse, ministre délé-gué chargé du budget, à propos de la polémique sur la sortie de la cigarette Chevignon. « Excès verbaux, excès de vitesse, excès de cigares, affirment les Verts, M. Charasse n'en est pas à son premier excès. En prenant aujourd'hui fait et cause pour la cigarette Chevignon, le ministre du budget développe des arguments mercantiles

## Le glas des terre -neuvas

### A Saint-Malo, le chalutier congélateur « Joseph-Roty » a été désarmé. La ville s'inquiète

SAINT-MALO

ae notre envoye spa

Dans la ville corsaire, altière et toujours romantique de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), la nouvelle a fait l'ef-fet d'un coup de bombarde. L'un des quatre chalutiers de grande pêche vient d'être désarmé et mis en vente. Dans les métiers de la mer, l'arrêt d'un navire, la faillite d'un armement ou les naufrages représentent davantage qu'un échec économique ou un accident. Aux chiffres vien-nent se mêler le mauvais sort, la trahison des ancêtres, la colère on les remords. Les marins emploient leur vocabulaire spécifique : la fortune de mer, le navire à la chaîne, le dépôt du rôle d'équipage ou le dernier appareillage du port d'attache pour aller arborer un pavillon panaméen ou chinois et finir sous les chalumeaux des ferrailleurs de Taïwan.

Connaissant parfaitement ce Connaissant parfaitement ce contexte émotionnel, le président de la Comapêche, M. Fernand Leborgne, lui-même ancien patron de chalutier, au verbe haut et au langage cru, avait soigné la mise en soène. C'est du haut de la passerelle du navire condamné, un bâtiment blanc et vert de 90 mètres construit en 1974 en Polygna le Joseph Rotu. en 1974 en Pologne, le Joseph-Roty, qu'il a proclamé la nouvelle.

Quelques jours auparavant, la séance du conseil d'administration avait été houleuse, plusieurs action-naires exigeant l'arrêt immédiat des quatre navires congélateurs. Mais, appuyé par son directeur général. M. Patrick Soisson, M. Fernand Leborgne a obtenu un sursis : court puisque, à partir de juillet prochain, les quotas de pêche dont pourrait disposer l'armement dans les eaux norvégiennes, groenlandaises et sur-tout canadiennes sont aléatoires. Un nouveau rendez-vous a été pris pour

L'an dernier, Comapêche a accusé quelque 18 millions de francs de déficit pour un chiffre d'affaires de 80 millions de francs. En 1987, les comptes étaient confortables : 136 millions de chiffre d'affaires. 15 millions de bénéfice et les traits de chalut - 30 tonnes de morue en dix minutes - valaient de l'or.

Depuis quatre ans, le Canada, an large duquel s'étendent les eaux les plus poissonneuses du monde, appli-

Ecosse en ont fait eux-mêmes les frais, Progressivement, Ottawa a chassé de ses eaux les flottilles étrangères, et, pour celles, françaises, qui revendiquent des droits historiques dans ces parages, il leur accorde des quotas de cabillaud de manière par-cimonieuse, ce qui a donné lieu à des empoignades violentes entre les deux pays. Bruxelles, d'ailleurs, n'apprécie pas que la France ait pu jour d'un régime privilégié au Canada par rap-port aux autres Etats de la CEE.

> Une succession de coups de tabac

A cela se superpose une querelle purement franco-française. Pour avoir la paix avec les six mille habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon tants de Saint-Pierre-et-Miquelon (dont certains sont d'origine malouine), qui ne vivent que de la morue... et de la fonction publique, le gouvernement, en janvier 1989, a opéré une délicate répartition des quotas attribués aux bateaux français. Un partage qui a pu être interprété comme une faveur manifeste faite à Saint-Pierre, qui arme sept navires sur le dos de Saint-Malo, et une victoire de M. Louis Le Pensec. une victoire de M. Louis Le Pensec (ministre des DOM-TOM mais aussi elu breton) sur M. Jacques Mellick, ministre de la mer, maire de

A partir de ce moment, M. Fer-nand Leborgne, qui, il y a dix ana, bourlinguait dans les eaux glaciales du Saint-Laurent sur la pass navires de l'entreprise dont il allait devenir le PDG, savait bien que de coups de tabac car, quand les quotas se réduisent, les mailles des filets se resserrent. « D'autant, mar-tèle-t-il, que l'Etat n'a pas tenu ses

Et de dénoncer une situation il est vrai paradoxale. Après que les flot-tilles de Fécamp, du Havre et de Bordeaux eurent successivement déclaré forfait dans le grand métier des terre-neuvas, Comapêche était resté le seul en métropole à y croire.

que une politique de protection de ses ressources de plus en plus rigoureuse. Des pêcheurs et des conserveries de Terre-Neuve ou de Nouvelle
Et voilà qu'arrêtés ministériels après prévue pour fin mars, au moment où arrêtés, on lui mégote quelques centaines de tonnes, que le gouverneries de Terre-Neuve ou de Nouvelle
Et voilà qu'arrêtés ministériels après se réunira un conseil d'administration de Comapêche, qui s'annonce ment lui refuse des licences, qu'on crucial. «Je me demande si ce n'est lui interdit l'accès à la banqu Labrador sous prétexte que ses navires ont épuisé leurs quotas de morue, alors qu'ils pourraient fort bien y pêcher une autre espèce.

> Comble! C'est une entreprise espagnole puissante, Pescanova, qui, depuis quelques mois, contrôle majoritairement la flotte de pêche et les usines de Saint-Pierre. « Dans le contexte franco-canadien, Paris sert d'abord les intérêts espagnols, ensuite ceux de Saint-Pierre, et il programme la mort lente des Malonins!» Ne maniant jamais la langue de

bois, M. Fernard Leborgne accuse : «Le ministre de la mer ne sert plus à rien. On pourra bientôt l'appeler le ministre de la plaisance.» Dans l'en-tourage de M. Mellick, précisément, on est habitué aux « coups de gueule» et aux« gesticulations» de M. Leborgne. A l'automne dernier, il avait tenté un coup de force avec l'un de ses navires, précisément le Joseph-Roty, et avait bravé l'interdic-tion que lui avaient signifiée les pou-voirs publics d'aller jeter ses chaluts dans la zone dite 3 PS, réservée en priorité aux Saint-Pierrais. Un recours est actuellement examiné par le tribunal administratif de Rennes.

«En quelques semaines, Comapêche a épuisé tous ses derniers quotas disponibles au large du Labraquois aisponioles de large au Laura-dor. Il est irréaliste de penser que le Canada nous accordera du rab. Fer-nand Leborgne, de la sorte, a pro-grammé lui-même ses propres diffi-cultés. Lui et nous n'avons plus grand-chose à nous dire», tranche un conseiller de M. Mellick.

Le gouvernement estime n'avoir en rien défavorisé Comapêche au cours des dernières années. Il l'a même aidée dans tous ses projets de diversification. L'entreprise a obtenu dix licences pour exploiter une flotte crevettière en Guyane. A Saint-Malo même, des subventions lui ont été versées pour constituer un armement de pêche fraîche. Et l'usine de transformation de pâte de poisson (surimi), dans laquelle le groupe japonais Marubeni a pris une participation, est quasiment assurée de recevoir le soutien financier des ponvoirs publics. Son inauguration est

pas le commencement de la fin», commente, amer, M. René Couaneau, CDS, dans sa mairie installée dans une aile du château. Et il fait ses comptes : « Un emploi de marin procure deux emplois indirects à terre. Sur le Joseph-Roty, il y avait cinquante-cinq hommes et Saint-Malo compte déjà six mille chômeurs. » Les équipages des trois derniers navires fondent les espoirs

bleu ou de lieu noir dans les mers démontées de l'Ouest-Ecosse. Une misère. Et chacun redoute one le verdict que rendra le tribunal arbitral de New-York cet été, pour dire la limite précise franco-canadienne des eaux territoriales devant Saint-Pierre-et-Miquelon, ne retentisse comme un

FRANÇOIS GROSRICHARD

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS -



### Société d'investissement à capital variable

Le conseil d'administration qui s'est néuni le 12 février 1991 a arrêté les comptes de l'exercice dos le 28 décembre 1990. Les revenus distribuables permettent de proposer à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se réunira le 3 avril 1991, de fixer le dividende de l'exercice 1990 à 23,00 francs par action assorti d'un crédit d'impôt de 0,59 franc. Pour les personnes morales, les OPCVM ou les entrepreneurs individuels, ces revenus sont assortis d'un crédit d'impôt de 0,66 franc ; pour ces personnes, les revenus perçus sur des titres souscrits après la clôture de l'exercice ne donnent pas droit au crédit d'impôt.

Ce dividende sera détaché le 11 avril 1991 et mis en paiement le 12 avril 1997. Il est rappelé que l'abattement prévu par la loi du 17 juin 1987 pour les revenus d'actions et d'obligations françaises est de 8000 francs pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 16000 francs pour les couples mariés soums à une imposition commune.

Le conseil d'administration a par ailleurs décidé de convoquer une assemblée générale extraordinaire le 19 mars 1991, à qui il sera proposé d'adopter l'article 9 modifié des statuts de la SICAV relatif à la valorisation des titres de créances négociables afin de se conformer aux recommandations de la Commission des opérations de bourse.

Siège social et bureaux : 5, avenue de l'Opéra, 75001 PARIS - tél. : (1) 49.27.63.00

Passant de 27 milliards de francs à 42 milliards

### Le déficit des transactions courantes s'est fortement creusé en 1990

a accusé un solde négatif plus impor-tant en 1990 (nos dernières éditions du 22 février). Selon les statistiques publiées jeudi 21 février par le minis-tère des finances, le déficit des transactions courantes (le poste comptabilise, au sein de la balance des paiements, les échanges de marchandises, de services, et les transferts uni-datéraux) a atteint 42,05 milliards de francs l'an dernier, contre 27,07 mil-

Au renchérissement du déficit commercial (50 milliards de francs en 1990 contre 43 milliards en 1989, selon les statistiques douanières, 73,6 milliards contre 64,7 milliards en données balance des paiements) s'est ajouté l'an dernier la réduction de l'excédent des échanges de services.

Si le tourisme reste largement bénéficiaire le poste des revenus du capital accuse désormais un manque à gagner important : - 12,3 milliards de francs.

(sous forme d'intérêts et de divi-dendes principalement) s'explique par la forte augmentation des investissements français à l'étranger, au moment où les non-résidents se sont largement portés acquéreurs de titres boursiers et obligataires français. Ces titres offrent une rémunération rapide, et bien comptabilisée dans la balance des paiements, tandis que les revenus d'investissements à l'étranger sont en général tardifs, et parfois mal

Au ministère des finances, on se console de cette augmentation de plus de 50 % en un an du déficit de la balance des transactions courantes en constatant qu'elle reste somme toute limitée (moins de 1 % du PIB), et que l'écart entre le solde courant et celui du commerce extérieur se resserre. Même si ce rapprochement s'opère dans le sens d'un renchérissement des deux déficits.

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

### Francic Regions La Sicav des initiatives regionales

Comptes de l'exercice 1990 clos le 28,12,1990 approuvés par le Conseil d'Administration du 12.02.1991 présidé par M. Alain VILLEROY de GALHAU.

Actif net au 28.12.1990 : F 107.422.666 Evolution de la valeur liquidative en 1990 : - 15,67 % (Indice SBF : - 25,41 %)

Performance sur 3 ans : + 35,01 % Dividende proposé: F 24.48 + F 7.97 d'avoir fiscal pour mise en paiement le 16 avril 1991 en hausse

de 11,24 % par rapport à l'exercice précédent.

Consultez les valeurs liquidatives de nos Sicav et FCP sur Minitel 36.15 code ASSOCIC. **GROUPE CIC** 

Restructuration dans la restauration collective

### Eurest et la Générale de restauration sont reprises par leurs cadres

des wagens-lits et du tourisme (CIWLT) a réalisé l'essentiel de la réorganisation prévue dans sa branche restauration. Cette restructuration, donnant le pouvoir aux cadres, met fin à plusieurs années de conflits entre actionnaires et s'accompagne d'une redistribution des cartes entre les trois grands de la restauration collective en France: la Sodexho, la Générale de restauration et la CIWLT.

Nouveaux habits pour Eurest, secteur restauration de la Compagnie des wagons-lits, après l'association d'origine avec Nestlé abandonnée par la firme suisse en 1984, - et la tentative de fusion

#### Peugeot refuse d'adhérer à la nouvelle Association des constructeurs européens d'automobiles

L'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), créée mercredi 20 février à Munich, ne comptera pas Peugeot parmi ses membres. La firme présidée par M. Jacques Calvet se retrouve ainsi seule pour défendre ses positions, en particulier le gel au niveau actuel et jusqu'en 2 003 des quotas accordés aux constructeurs japonais en Europe.

Cette position avait provoqué. en novembre dernier, la démission de tous les constructeurs (hormis PSA) du Comité des constructeurs automobiles du marché commun (CCMC), groupe de pression auquel l'ACEA succède aujourd'hui. M. Raymond Lévy, président de Renault, a été nommé pré-sident de l'ACEA

URGENT

cx-collaboratrice du journal, harche logement 3 000 F environ. Paris sud-est et proche benlieue. Tél. : dots. 42-40-90-39 Tél. : bur. 48-81-55-49

ETRANGER

Port. rech. en Tunisie location 1 en ou plus. Début septembre 1931. Villa vide ou mubiée. Calmo, 4 P. avec garage. Région Le Marse ou Nubeul. Tél. : 43-89-11-31.

DEMANDES

**D'EMPLOIS** 

Femme, sténodactylo-fecturière, solide expr., rech. place stable, rég. Est. Paris-Centre, gare de l'Est, Nation. Tél. 43-04-42-41.

Décountr et développer ses dons, Augmenter so efficacité. Apprendre 9 mieux communiquer, 6 affirmer et à s'akmer. Libérer

La Compagnie internationale avec la Sodexho, entamée en 1989 par son président, M. Pierre Bel-lon, lorsqu'il entra dans le capital de la Compagnie, et interrompue à l'été 1990. Cette fois-ci, la CIWLT s'associe avec ses cadres sur son marché principal, la France, qui représente 49 % du chiffre d'af-faires de la restauration (6 milliards de francs de chiffre d'affaires en 1990), dont 70 % dans la restauration collective (cantines et restaurants d'entreprise). L'opéra-

La société est en effet coiffée par

un holding dont ceux-ci possèdent 35 %, avec la majorité des droits

de vote; Accor garde 30 % des

actions, et la Générale des eaux

porte sa participation de 27 % à 30 % (le reste étant détenu par des

Ces rectifications de frontière

entre les trois maiors de la restau-

ration collective continuent à

l'étranger. Eurest avait vendu l'an

dernier sa filiale brésilienne à

Accor; elle vient de céder sa filiale

italienne à la Sodexho, qui en assu-

rait déjà la gestion. Maintenant,

Eurest-Espagne est en train de

prendre le contrôle de la filiale

locale d'Accor (la Socersa), portant son chiffre d'affaires à plus de 800 millions de francs; la même opéra-

tion doit en faire autant en Alle-

magne, si la Commission euro-

péenne accepte ces deux

permettront à Eurest de récupérer

son indépendance sans évacuer la

Sodexho de son capital, et au groupe Accor, nouveau venu parmi

les actionnaires de la CIWLT, de

se désengager partiellement de la

restauration collective (pour s'im-pliquer davantage dans l'hôtellerie, où une redistribution des cartes

va se faire aussi avec les Wagons-

Ils vont tisser entre les trois

acteurs un réseau complexe d'in-

térêts : ainsi ni la Générale de res-

tauration, ni la Sodexho, n'auront

intérêt à engager une guerre des

tarifs contre Eurest. Sans mettre

fin à la concurrence : en Espagne,

Eurest va se retrouver face à ...

Sodexho pour la restauration des

prochains Jeux olympiques de Bar-

celone; en France, le champ reste

largement ouvert, puisque les groupes privés tous ensemble ne

représentent encore que 20 % du

**GUY HERZLICH** 

total de la restauration collective.

La date limite

de la déclaration

de revenus

reportée au 4 mars

La date limite de déclara-

tion des revenus de 1990 est

reportée du jeudi 28 février

au lundi 4 mars minuit, le

cachet de la poste faisant foi,

a annoncé jeudi 21 février le ministère du budget dans un

Les centres de renseigne-

ment mis en place sur tout le

territoire fonctionneront danc

jusqu'à cette date, précise-

t-on rue de Bercy. Le retard

pris dans l'acheminement

des imprimés en raison du

froid expliquerait, cette

année, un sursis qui devient

de plus en plus habituel.

communiqué.

personnes du groupe).

Eurest (France), qui servait de holding à l'ensemble de ce secteur des Wagons-Lits, perd ses filiales étrangères. Elle passe sous le contrôle des cadres supérieurs : ceux-ci, par l'intermédiaire d'une société civile, out pris 33,2 % du capital (évalué à 330 millions de francs), grâce à un LMBO (leveraged management buy-out) finance a 90 % par un prêt bancaire sur dix ans. La CIWLT ne conserve que 33,3 % des parts et la Sodexho 33,34 %. Très impliqués financièrement (puisqu'ils sont 60 seule-ment à participer à la société civile), ils auront la maîtrise effective des opérations, grâce à un

tion a été signée jeudi 21 février.

#### Un réseau complexe

double droit de vote (en fait

57,8 %) — sauf pour une éventuelle augmentation de capital.

Ainsi espère-t-on éviter les conflits entre actionnaires, qui ont gêné Eurest ces dernières années : une précaution nécessaire dans la mesure où restent présents dans le capital des groupes concurrents sur le terrain (la CIWLT et Sodexho).

Pour compléter le tableau, la Générale de restauration, filiale (à 67 %) du groupe Accor et première société de restauration collective (avec un chiffre d'affaires de 2,9 nilliards de francs), ex aequo avec la Sodexho et devant Eurest, passe aussi sous le contrôle de ses cadres.

### **EN BREF**

□ Grève sur le réseau Sud-Est de la SNCF. - Les agents de conduite SNCF du Sud-Est sont en grève depuis jeudi soir 21 février à 20 heures et jusqu'à samedi 23 février à 6 heures, à l'appel des syndicats CGT, CFDT et autonome en raison d'une sanction inflingée à un agent. Ces arrêts de travail - qui devraient causer des difficultés aux vacanciers - affectent les quatre dépôts de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur : Avi-gnon, Miramas, Nice et Marseille, soit quelque mille cheminots. La direction prévoit que le trafic banlieue devrait être le plus touché, mais en cette période de départ en vacances, elle a pris des dispositions pour pallier la réduction du trafic ferroviaire sur les lignes des Alpes, en mettant des autocars à la

disposition des vacanciers. Occupation des locaux d'Air France à Ajaccio. - Une vingtaine de grévistes de la compagnie Air Inter de l'aéroport de Bastia-Poretta, qui en sont à leur 74º jour de grève, ont occupé, jeudi 21 février, les locaux de la direction régionale d'Air France à Ajaccio. Cette action fait suite à l'échec d'une nouvelle réunion entre le délégué régional d'Air Inter et une délégation des personnels au sol de la compagnie, qui protestent, en accord avec ceux d'Air France, contre le projet de restructuration des deux compagnies. Le délégué d'Air Inter estime que « cette grève est totalement injustiflée, car les emplois seront maintenus et ll n'est aucunement question de licencie-

a L'URSS aurait vendu 234 tonnes d'or en 1990. - Selon les déclarations du premier ministre soviétique mercredi 20 février, l'URSS a vendu, en 1990, 234 tonnes d'or sur les marchés internationaux. M. Pavlov a souligné que ce montant important de vente a été provoqué par la diminution de la production de pétrole, et que le revenu a été utilisé pour l'achat de produits alimentaires. Sur la base d'un cours de l'once d'or à 360 dollars, ces ventes auraient rapporté à l'URSS 2,7 milliards de dollars (13,5 milliards de francs).

ments ou de mutations».

□ Précision : baisse du taux de base de la Bank of America. - La Bank of America a réduit son taux de base d'un quart de point et non de 0,5 % (le Monde daté 22 (évrier) en le ramenant de 9 % à 8,75 %.

Les projets de modification de la fiscalité

### Les Allemands paierout davantage d'impôts à partir du 1ª juillet

Le gouvernement allemand a confirmé, jeudi 21 février, que des augmentations d'impôts interviendraient à partir du 1= juillet en Allemagne. Une augmentation de la taxe sur l'essence est certaine et la coalition au pouvoir doit encore choisir entre une hausse de l'impôt sur le revenu ou de la TVA.

« Si je dis aux citoyens avant les élections qu'on n'augmentera pas les impôts dans le contexte de l'unité allemande, on ne le fera pas. » C'est en ces termes que le chancelier allemand, M. Helmut Kohl, s'était exprimé en novembre dernier, juste avant le premier scrutin électoral de l'Allemagne unie, qui devait le confirmer au

En quelques mois, l'attitude du chancelier Kohl a nettement évo-lué. La population allemande sait désormais officiellement qu'elle devra payer davantage d'impôts à partir du le juillet prochain. « le ne vois pas d'alternative à une hausse des impôts », a déclaré le ministre des finances, M. Theo Waigel, jeudi 21 février, en discu-tant de la situation financière de l'Allemagne avec les parlementaires du Bundestag.

Alors que dans les mois qui suivirent l'union économique et monétaire de l'Allemagne, les dirigeants de Bonn avaient pensé pouvoir financer le coût de la remise à flot de l'ex-RDA uniquement par le biais d'emprunts, ils s'en remettent aujourd'hui à la fiscalité. Entre-temps, la situation économique de la partie orientale du territoire est apparue beaucoup plus grave que ce qui avait été aupara-vant estimé et la crise du Golfe a créé des besoins de financement nouveaux pour l'Etat allemand. Le déficit budgétaire devrait atteindre cette année 70 milliards de marks

Vendredi 22 février, la répartition exacte des augmentations d'impôts était encore sujette à dis-cussions à Bonn. Il était cependant certain que la taxe sur l'essence et les produits pétroliers serait alour-die. Selon le quotidien Bild Zei-tung, l'augmentation serait de 20 pfennigs (68 centimes) par litre. Mais le renchérissement de cette taxe (qui a rapporté l'an dernier 36 milliards de marks à l'Etat) sera

certainement insuffisant. Reste donc à savoir si le gouver-nement de M. Kohl choisira de toucher aussi à la TVA ou à l'impôt sur le revenu. Un relève-ment de point de la TVA (à 15 %) ou un renchérissement de 5 % de l'impôt sur le revenu sont envisagés. Cette alternative provoque d'importantes polémiques, les consequences sociales de la hausse de l'un ou l'autre de ces impôts étant bien dissérentes (la TVA affecte plus lourdement les bas revenus). La question sera tranchée au plus tard le 8 mars, a déclaré le porte-parole du gouvernement, M. Dieter Vogel.

#### Le Monde REPRODUCTION INTERDITE L'IMMOBILIER

### appartements ventes

3° arrdt M° ARTS-ET-MÉTIERS Calme, balgné de soleil, in duplex, gd living dbie I chbre + salle de bains 48-22-03-80 43-59-68-04, p. 22

4° arrdt

PLACE DES VOSGES m. luxueux. Appt, em 100 m². Entrée, living 2 chbres, 2 s. de bns, Perk. 48-22-03-80 43-59-68-04, p. 22

L'AGENDA

Vidéo V.O. ONLY

spécialiste du vidéo disc en v.o. en Europe (Pai NTSC). Plus de 2 000 titres Esponibles immédiatement ponibles immédiateme Ouvert 7jours sur 7. 25, bd de la Somme. 75017. Mº Porte-de-Champer Tél.: 42-67-76-17 ou 42-67-78-27.

automobiles moins de 5 CV

A VENDRE AUDI 80 TURBO DIESEL CONFORT Nov. 88, med. 89. Blet legon métal. Alarme, farm èlectr... tatousge, 1 main

sgon métal. Alarme, fam Nectr., tatousge, 1º mair 118000 km. 71000 F. 39-90-06-16 après 19 h.

de 8 à 11 CV A vendre, URGENT BMW 318 i, janvier 1989, 18 000 km. Delphine métal laé, toit ouvrant électr., récros électr., tetouage. Bur. : 64-58-46-22 Dom. : 30-21-89-51.

plus de 16 CV A vendre URGENT PORSCHE CARRERA 2 Cabriolet, année mod. 90 14 000 km, gris métal. Optiona : pont autoblo-quant, cuir acuple, climati seur, alarme. Prix : 415 000 F

**ILE SAINT-LOUIS** 

Appt de caractère de imm. XVIII, env. 45 m³ Living avec mezzenine + chbre, cuis., s. de bna 48-22-03-80 49-69-68-04, p. 22 5° arrdt

RARE Près Maubert, neuf, jameit habité. Ancien immeuble XVIII rhabbité. Appt haut de gamme erre. 116 m², jiwing 50 m² + 2 chbres, a. de be, a. d'eau 48-22-03-80 43-59-88-04, p. 22

6° arrdt PRIX ENTÉRESSANT

M• DURAC kn imm., calma, séj., 1 chbra, cals baira, 40 m². Bien aménagé. 103., rue de Vaugbrand Samedi, dimanche, 14 h-17 h. 8° arrdt

Propr. vend STUDIO 27 m² dans immeuble classé. Rue La Boétie (8-).
1 p., s. de bs, kitchenette. Bon étar. Agence a°abatenir Libre au 1/4/91.
Prix : 1 100000 F.
T. 48-83-49-13 (de 19h à 20h

11° arrdt Av. République

16° arrdt EXCEPTIONNEL 18° N, proche Erolle, 6° ét., soleil, imm. anc., magnif. apot triple récept. + 4 chbres + 3 s. de bns + 1 s. d'eau, 1 gde cuis. installée + sept de service + perking. Prix élevé justifié 46-22-03-80 43-59-68-04, p. 22

16' NORD M° Kléber, Rere. Imm. récent, env. 100 m³ Gd living + 2 s.de ba Park, imm. 4410000 f 48-22-03-80 43-59-88-04, p. 22

17° arrdt

locations non meublées demandes NIEL 300 m²

TRÊS GRAND LUXE 5° ét., soleil. Balcons ramense liv. d'angle, hanger. 5 chbres, 3 b Culsine exceptionnelle Paris Cuisine exceptionnelle. URGT CAUSE REEMPLOI EXCLUSIVITÉ RUEFF 42-81-50-53 ASSOCIATION HUMANITAIRE rach. logt 1 ou 2 p., saile de bains, Paris ou proche benileue. Tél.: 45-48-50-49 46-33-76-31.

**BONNE AFFAIRE** PORTIL AT ATHE PORTE MAILLOT (proche Clair, aéré, 5° étage Très bei speartement env. 133 m², dibe ilwing 45 m² environ, 2 chisves suis., a. de bs, chisre acs. As Très bon plan. 46-22-03-60 43-59-68-04, p. 22

M• VILLIERS 6)., 2 chree, cute., 2 bains. Res Terr., véranda., 104 m². 45, rue Legendre Samed et dissanche, 14 h-17 h. locations

non meublées offres Région parisienne

Part, loue 3 p. Vitry-a-Seine Refait neuf. 61 m², Loggia + park. + cave 4 500 F.C.C. Tál. : 49-60-82-02. bureaux

Locations VOTRE SIÈGE SOCI DOMICILIATIONS

J.H., 24 ans, dég. O.M., bec + 2, parl. et écriv. l'arglais (vécu un an en Angleterre), ch. piaca commercial. Accept. the format. nécess. Tél. 43-04-42-41.

**ASSOCIATIONS** 

Sessions. et stages

COURS D'ARABE EXTENSIF: MATINÉE ET SORÉE DU 4 MARS AU 29 JUN AFAC 42-72-20-88 TAROT DE MARSEILLE ours, initiation au 78 découvrir les autres

Libérer 985 énérgies anfoules I.F.P. 81, rue de la Verre 75004 PARIS Tél. : 42-78-24-45 JAPONAIS Intensif JAPONALS menser
Niveau 1 et 2: mars,
jun 91. Contactez Meteumoto: 45-45-03-58. ou
43-22-35-13 (aprile-mids).
Sejour au Japon en août.
Le Goff h Morlaix
98-88-61-74 découvrir les autres et vivre plus conscienment MOUVEMENT : 45-35-77-24

Prix de la figne 49 F TTC (25 signes, lettres ou especes).

Joindre une phratocopia de déclaration au J.O.
Chèque Basilé à l'ordre du Monde Publicité, adressé au plus tard
le mercadi avant 11 heures pour parution du vendredi dant
sarradi au Monde Publicité, 5, rue de Montageuy, 75007 Paris. a rubrique Associations pereit tous les vendredis, sous le titre Agendo, dans les pages armonose classées. AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS



SICAV

Le conseil d'administration, qui s'est réuni le 8 février 1991, a décidé de convoquer les actionnaires de la SICAV NORD-SUD DÉVELOPPEMENT en assemblée générale extraordinaire le 22 mars 1991 à 15 heures 30 afin de leur soumettre un projet de modification des statuts précisant les règles de valorisation des titres de créances négociables. Par ailleurs, le conseil a arrêté les comptes du sixième exercice couvrant la période du 1" janvier 1990 au 28 décembre 1990.

Il sera proposé à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui sera réunie le même jour que l'assemblée générale extraordinaire de capitaliser l'ensemble des revenus acquis par la SICAV et en conséquence d'affecter à un compte de réserves le montant correspondant soit 20 996 043,93 francs,

siège social et bureaux : 5, ovenue de l'Opéra 75001 PARIS - tél, (1) 49.27.63.55

CASSE DES DÉPÔIS ET CONSIGNATIONS

MARSEILL

-: • -: --

Hion

••• Le Monde • Samedi 23 février 1991 19

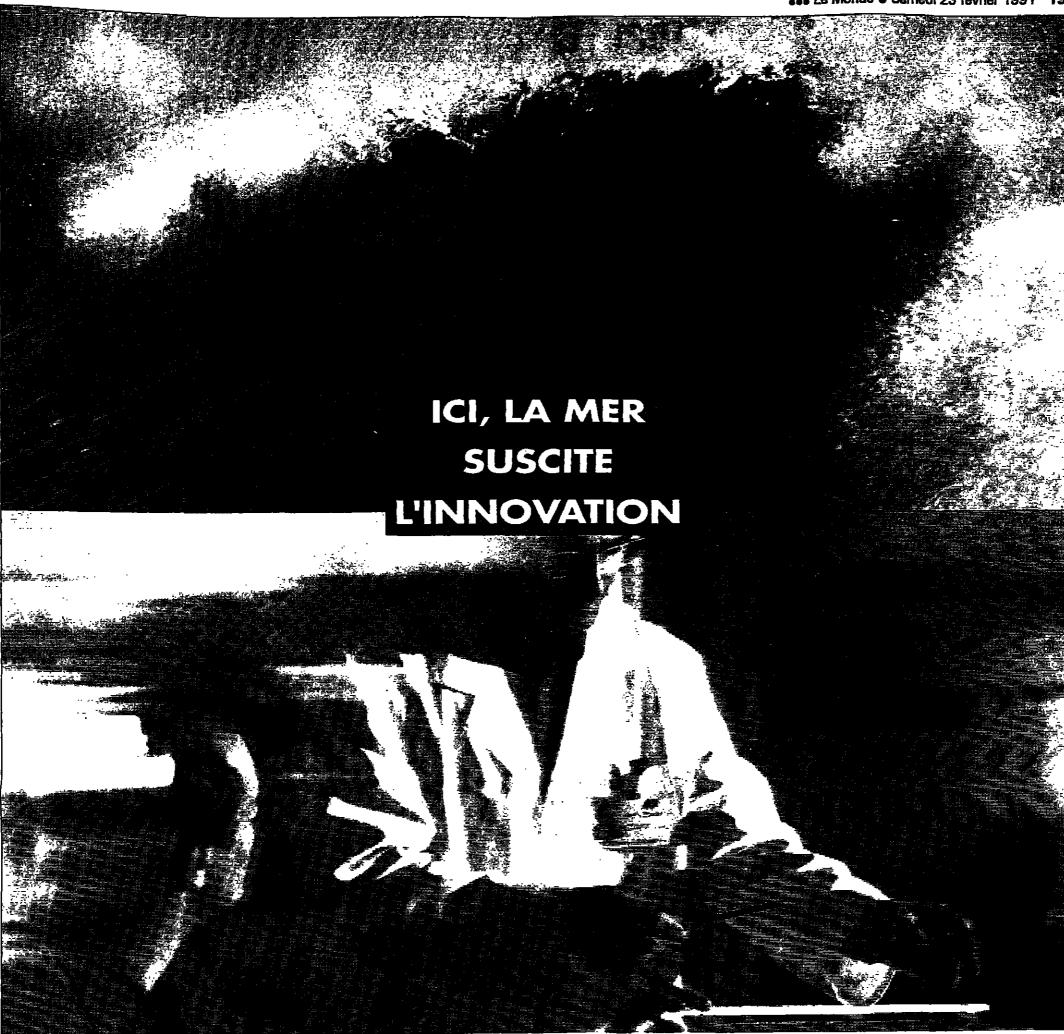

ci la mer suscite l'implantation des entreprises innovantes.

Marseille-Europort s'inscrit dans une région où les activités de haute-technologie, électronique, biotechnologies, astronomie spatiale, offshore... représentent 40% des nouveaux emplois créés. Cette forte concentration de matière grise la place au second rang des régions françaises pour le développement et la recherche et dote son activité portuaire d'un fort potentiel

d'innóvation. Premier port de France, Marseille-Europort est aussi le premier Europort technologique. Au coeur de la Route des Hautes Technologies, l'installation d'un système informatique portuaire (PROTIS) relié au réseau Méditel des ports de la Méditerranée et la mise en place, actuellement à l'étude, d'une zone de télécom-

munications avancée positionne déjà Marseille-Europort comme l'Europole des huit régions de l'Europe du Sud.

CONSEIL RÉGIONAL
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

PORT AUTONOME DE MARSEILLE CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE

MARSEILLE EUROPORT, EUROPOLE DES ENTREPRENEURS.

## MARCHÉS FINANCIERS

### Un prince saoudien prêt à investir 590 millions de dollars dans la Citicorp

Le prince Alwaleed Bin Talal, homme d'affaires saoudien basé à Ryad, est prêt à investir 590 millions de dollars (environ 3 milliards de francs) dans la Citicorp, ce qui lui donnerait quelque 15 % du capital du principal groupe bancaire américain.

Le prince Alwaleed est déjà le principal actionnaire individuel de Citicorp avec 4,9 % des titres, achetés pour la plupart à l'automne 1990, quand les cours de Bourse ont plongé à la suite de la dégradation de la situation des banques américaines. Fragilisée comme les

Deuxième banque commerciate américaine

#### La Chase Manhattan cède une filiale à l'Union de banques suisses

La Chase Manhattan, deuxième banque commerciale américaine, cède Chase Investors, sa filiale chargée des activités de gestion de patrimoine d'institutionnels, à l'Union de banques suisses (UBS), principale banque helvétione.

Chase Investors gère 30 milliards de dollars (environ 150 milliards de francs) d'actifs. Sa vente pourrait rapporter quelque 100 millions de dollars à la Chase, en quête de capitaux.

Si la Réserve fédérale approuve la transaction, l'UBS deviendra l'un des principaux gestionnaires d'actifs aux Etats-Unis.

de ses créances douteuses dans l'immobilier, la Citicorp cherchait depuis cette époque à augmenter son capital d'au moins i milliard de dollars.

Le prince Alwaleed lui apporte-rait une partie de cette somme, représentant du même coup le plus important investissement réalisé par un Saoudien dans une banque américaine. Cela ne constitue pas un problème, seion un porte-parole de la Réserve fédérale américaine cité par le Wall Street Journal du 22 février 1991.

### Forte progression des résultats de Total en 1990

Total a annoncé jeudi 21 février un résultat net (part du groupe) estimé à 4 milliards de francs pour 1990, ce chiffre s'entendant « hors effet de stocks de pétrole», selon la nouvelle méthode comptable du groupe pétrolier dite « au coût de remplacement ». Le résultat net (part du groupe) s'était élevé en 1989 à 2,2 milliards de francs, y compris les gains sur stocks, selon l'ancienne méthode comptable dite «au coût historique».

Les marges ont continué à se redresser, a commenté en subs-tance le président du groupe, M. Serge Tchuruk. Les investissements totaux (19,5 milliards de francs) ont été financés notamment par la marge brute d'autofinancement, qui s'est élevée à 11,3 mil-liards en 1990 contre 10,1 en 1989. L'endettement du groupe a diminué en 1990.

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

### ÉPARGNE PREMIÈRE

Sicav de la Caisse Centrale du Crédit Mutuel

#### Fusion par absorption du Fonds Commun de Placement (FCP) CM PREMIÈRE

Soucieux d'apporter à leur clientèle une gamme plus rationnelle d'OPCVM (SICAV et FCP) ayant les mêmes objectifs de gestion, les conseils d'administration de la SICAV ÉPARGNE PREMIÈRE et de la SOCIÉTÉ DE GESTION DU CRÉDIT MUTUEL ont décidé l'absorption du FCP CM PREMIÈRE par la SICAV ÉPARGNE PREMIÈRE sous réserve de l'agrément préalable de la Commission des Opérations de Bourse et de l'approbation par l'Assemblée Générale Extraordinaire d'ÉPARGNE PREMIÈRE qui se tiendra le 21 février 1991 et, à défaut de quorum, le 7 mars 1991.

La date de l'opération est fixée au 8 mars 1991. Les porteurs de parts du FCP cité ci-dessus seront informés personnellement des modalités de cette opération.

### une banque à qui parler

### ALIZÉS PIERRE

Sicav de la Caisse Centrale du Crédit Mutuel

#### Fusion par absorption du Fonds Commun de Placement (FCP) CM IMMO

Soucieux d'apporter à leur clientèle une gamme plus rationnelle d'OPCVM (SICAV et FCP) ayant les mêmes objectifs de gestion, les conseils d'administration de la SICAV ALIZÉS PIERRE et de la SOCIÉTÉ DE GESTION DU CRÉDIT MUTUEL ont décidé l'absorption du FCP CM IMMO par la SICAV ALIZÉS PIERRE sous réserve de l'agrément préalable de la Commission des Opérations de Bourse et de l'approbation par l'Assemblée Générale Extraordinaire d'ALIZÉS PIERRE qui se tiendra le 7 mars 1991 et, à défaut de quorum, le 21 mars 1991.

La date de l'opération est fixée au 22 mars 1991,

Les porteurs de parts du FCP cité ci-dessus seront informés personnellement des modalités de cette opération.

### Crédit & Mutuel une banque à qui parler

### NEW-YORK, 21 février \$\Bar{\psi}\$

N'ayant pas pu prendre comaissance de l'acceptation per l'irak du plan de paix soviétique, is Bourse de New-York s'est cantonnée jeudi dans une grande réserve en attendent les nouveaux développements. L'indice Dow Jones des valeurs védettes a clôturé à 2 891,83, en balase de 7,18 points (0,25 %).

7,18 points (0,25 %).

Cuelque 180 millions d'actions ont été échangées. Le nombre des titres en hausse a dépassé celui des valeurs en baisse : 843 contre 693. L'appel du président irakien à poursuivre la lutte armée n'avait pas surpris outre mesure les opérateurs américains. L'annonce la veille d'une progression plus forts que prévu de l'inflation en janvier aux Etats-unis, continueit à préoccupar les investisseurs.

| cuper les investisseurs. |                        |                        |  |  |  |
|--------------------------|------------------------|------------------------|--|--|--|
| . YALEURS                | Cours du<br>20 février | Coars du<br>21 Meiller |  |  |  |
| Alcon                    | 66 3/8                 | 85 3/8                 |  |  |  |
| ATT                      | 33 7 <i>1</i> 8        | 33 1/8                 |  |  |  |
| Boeing                   | 47 3/8                 | 47 1/2                 |  |  |  |
| Chuse Manhattan Bank     | 14 3/8                 | - 14 3/8               |  |  |  |
| De Post de Namours       | 38 1/2                 | 38 3/4                 |  |  |  |
| Eastman Kodsk            | 45 3/4                 | 45 3/4                 |  |  |  |
| Exten                    | 63 3/4                 | 53 7/8                 |  |  |  |
| Food                     | 29 3/4                 | 29 5/8                 |  |  |  |
|                          | 68 1/4                 | 88 1/8                 |  |  |  |
| General Motors           | 35                     | 363/8                  |  |  |  |
| Goodyear                 | 36<br>20<br>138        | 20 1/8<br>135 1/2      |  |  |  |
| By                       | 138                    | 56 5/8                 |  |  |  |
| m                        | 57 1/4<br>59 7/8       | 2530                   |  |  |  |
| Mobil Oil                | 101 1/4                | 1023/4                 |  |  |  |
| Pizer                    | 56 1/4                 | 55 1/2                 |  |  |  |
| 18800                    | 813/8                  | 601/2                  |  |  |  |
| UAL Corp. ex-Allegis     | 139 1/2                | 142 314                |  |  |  |
| Union Castricts          | 19 5/8                 | 193/4                  |  |  |  |
| USX                      | 29 3/4                 | 30 1/8                 |  |  |  |
| Westinghouse             | 29 374                 | 293/8                  |  |  |  |
| V                        | 27 007                 | 1 2773                 |  |  |  |

LONDRES, 21 février 1

#### Petite reprise

La Bourse de Londres a terminé la séance de jeudi en hausse. A la clôture, l'indice Footsie des cent grandes valeurs s'est apprécié de 15,6 points à 2312,4, soit un gain de 0,7 %. Le volume des échanges a atteint 539,6 millions le veille.

Après une ouverture en baisse dans le sillage de Wall Street, le Stock Exchange s'est orienté vers la heusse au cours de la matinée.
Plus tard dans la séance, il a marqué un peu le pes, après les déclarations du président iraklen et les diminutions des espoirs de paix dans le Golfe, avant de progresser de province.

La plupart des secteurs ont progressé, notamment les banques, les compagnies d'eau, les maga-ains et les brasseries. La plus forte perte de la séance a été effi-chée par le groupe de publicité er relations publiques Sastchi and 'Sastchi, qui e cédé 10,25 pence à 16,75 pence, en réaction à l'an-nonce d'une augmentation de cartisti accompagns la recontre.

### PARIS, 21 février T Raffermissement

Raffermissement

La Bourse de Paris s'est ressaisie jaudi, après la pause de la
veille. Pour la première séance du
nouveau terme, les faits n'ont pas
démenti l'usage selon lequel le
premier jour du nouveau mois
boursier est traditionnellement
ferme. En hause de 0,83 % dès
les premières transactions, les
valeurs frençaises ont continué
leur progression, non sans avoir
un peu marqué le pas su cours de
la matinée. A la mi-journée, les
gains de l'indice CAC 40 étalent
supérieurs à 1,4 %. En début
d'après-midi, l'avance n'était puis
que de 1,2 %. Pius tard dans la
séanca, peu avant l'ouverture de
Wall Street, l'indicateur de la
place parisienne s'inscrivait en
hausse de 1,22 %. Toutefois, il
rédutsait quelque peu ses gains en rédusait quelque peu ses gains en clôture, n'affichant plus qu'une avance de 0,98 %

avance de 0,98 %.

Les bonnes dispositions affichées per la place parisiemne ont trouvé, en partie, leurs appuis sur le sentiment selon lequel la guerre du Golfe serait courte. Par ailleurs, les opérateurs croient eussi en une possible détente des taux américains; certains ont cru déceler dans le discours de M. Alan Greenspan, mrecredi devant le Congrès, des allusions allant en ce sens. Des déclarations à la presse faites par M. Nicholas Brachy, secrétaire américain au Trésor, à l'issue d'une intervention devant le Congrès, ont conforté ce sentiment. M. Brachy communant de croire qu'eune grande marge de manœuvre existe pour pouvoir basser les taux ».

Cele étant, le palais Brongniart

Cele étant, le palais Brongniart s'est démarqué plus franchement de Wall Street qui a abandonné plus de 1 % en clôture.

### TOKYO, 22 février ↓

#### Nouveau repli

Rompant avec le rythme de l'al-temance, la Bourse de Tokyo s'est repliée vendredi pour la deuxième journée consécutive. Le mouvement ne s'est toutefois pas amorcé immédiatement. Une reprise s'étath produite en séance et ce n'est qu'un peu plus tard dans l'après-midi que le marché devait se tasser. A la clôture, l'in-dice Nikker s'établissait à 25 902,81, soit à 121,56 poims (- 0,47 %) en dessous de son niveau précédent.

| VALEURS          | Cours du<br>21 tévrier | Cours du<br>22 Menier |
|------------------|------------------------|-----------------------|
| Akai             | 670                    | 690                   |
| Cando            | 1 390                  | 1 410                 |
| Fuji Sanit       | 2 530                  | 2 510                 |
| Honda Motors     | 1 340                  | 1 370<br>1 790        |
| Mitsabishi Heary | 1 820                  | 822                   |
| Sony Com         | 6 850                  | 6 750                 |
| Toyota Motora    | 1790                   | 1730                  |

### FAITS ET RÉSULTATS

O Grand Met vend denx chaînes de restaurants. — Le groupe alimentaire britannique Grand Metropolitan a annoncé, jeudi 21 février, la vente de deux chaînes de restaurants en Grande-Bretagne — Pizzaland (101 établissements) et Pastificio (35) — à Bright Reasons, société constituée par d'anciens responsables de Mecca Leisure Group (racheté l'an dernier par Rank Organization). Le prix, non révélé, avoisinerait les 25 millions de livres (environ 235 millions de francs). Grand les 25 millions de livres (environ 235 millions de francs). Grand Met cherche actuellement à vendre trois autres chaînes, Perfect Pizza, Wienerwald et Spaghetti Factory (les deux dernières acquises pour 20 millions de livres en 1989).

(les deux dernières acquises pour 20 millions de livres en 1989).

Il Michael Milken pourrait être libéré après deux ans de prison. Le financier américain Michael Milken, inventeur des obligations pourries (Junk bonds), pourrait être libéré au bout de deux ans, a estimé le juge fédéral qui l'a condamné à dix années de prison pour enfreinte aux règlementations boursières, sur la base d'une nouvelle estimation du tort causé par cet homme d'affaires aux investisseurs. Le bureau fédéral de l'application des peines a en effet estimé que le total des infractions reconnues par Michael Milken avait coûté 635 614 dollars aux investisseurs, soit beaucoup moins que l'estimation de 4,7 millions avancée par l'accusation lors du procès Milken en novembre 1990. L'évaluation du temps que Michael Milken devra finalement passer derrière les barreaux émané du juge Kimba Wood, qui l'avait ellemême condamné à dix ans de prison a pour l'exemple », à la surprise générale. Les experts s'attendaient nintét à une reine de deux à trois générale. Les experts s'attendaient plutôt à une peine de deux à trois années, équivalente à celle infligée en 1986 à un autre financier couen 1986 à un autre financier cou-pable de malversations, Ivan Boesky, La condamnation de Mil-ken est la plus lourde jamais pro-noncée dans le cadre d'un scandale financier à Wall Street. Le finan-cier avait également été condamné à une amende de 600 millions de dollars. Michael Milken, quarante-quatre ans, a fait appel de la sen-tence. Il devra néanmoins intégrer sa celhile le 4 mars. tence. Il devra néanne sa cellule le 4 mars.

climents français regroupe ses activités industrielles en Turquie. – Le groupe Ciments français a annoncé qu'il allait regrouper l'ensemble de ses activités industrielles en Turquie au sein de la société Set Group Holding As. M. Faruk Yagiz, l'actuel directeur général de la société nationale de pétrochimie Petkim, est nommé président de la nouvelle société. président de la nouvelle société. Ciments français, numéro 2 du ciment en France, est présent en Turquie dans ses quatre métiers : le ciment, le granulat (Set Tas), le béton prêt à l'emploi (Set Béton) et

les bétons industriels (Set Betoya). L'ensemble a représenté en 1990 un chiffre d'affaires d'environ un un chiffre d'affaires d'environ un milliard de francs, soit 6,5 % du chiffre d'affaires a consolidé du groupe Ciments français.

o El Aguila (grospe Heineken): bénéfices doublés en 1990. – L'en-treprise espagnole El Aguila (bières), contrôlée par le groupe necrlandais Heineken qui détient nécriandais Heineken qui détient 51,2 % de ses actions, a pratiquement doublé ses bénéfices nets en 1990, à 635 millions de pesetas (34,6 millions de francs) contre 327 millions de pesetas (17,8 millions de francs) l'année précédente. Son chiffre d'affaires s'est élevé à 43,7 milliards de pesetas (2,4 milliards de francs), en hausse de 11 % par capport à 1989.

liards de Iranes), en hausse de 11 % par rapport à 1989.

O Crédit lyonnais : création d'une direction des marchés d'Actions. —
Le Crédit lyonnais a annoncé la création d'une direction des marchés d'actions (DMA) chargée du développement de l'activité du Crédit lyonnais sur les marchés primaires français et internationaux et du renforcement de l'internationalisation du réseau de courtage de la banque. La nouvelle direction regroupe les activités d'origination et de syndication des opérations de fonds propres, les montages et offres publiques sur tous les marchés, les activités internationales d'options sur actions et sur indices boursiers, celles excreées sur le marché secondaire par la banque et les sociétés de bourse Cholet-Dupont et Michaux et toutes les activités de courtage excreées à Londres au sein de Crédit lyonnais Securities. La nouvelle DMA doit également assurer la coordination internationale du réseau de courtage du Crédit lyonnais (Amsterdam, Zurich, Madrid, Milan, Hongkong, Singapour, Tokyo). pour, Tokyo).

O Unilerer disposé à revendre le groupe 4P. – Le groupe anglo-américain de produits alimentaires et de nettoyage Unilever a annoncé qu'il avait l'intention de vendre sa fuliale spécialisée dans le packaging le proupe 4P. implantée annouve 4P. implantée 4P. impla ging, le groupe 4P, implantée en Allemagne et en France. Interrogé un porte-parole du groupe s'est refusé à préciser les démarches qui refusé à préciser les démarches qui seront entreprises en vue de cette vente. « L'alfaire suscite un grand intérêt ». à simplement indiqué M= Lydia de Keizer, qui s'est refusée à révéter les noms des sociétés candidates au rachat. Les filiales concernées sont 4P France, 4P Nicolaus Kempten, 4P Verpackungen Ronsberg, 4P Rube Gottingen et 4P Folie Forchleim, 4P France est implantée près de Beauvais et emploie 300 personnes environ. Au total, le Groupe 4P compte 3 600 employés et réalise annuellement un chiffre d'affaires avoisinant les 3,5 milliards de francs français.

### **PARIS**

| Second marché        |                |                  |                      |               |                 |  |
|----------------------|----------------|------------------|----------------------|---------------|-----------------|--|
| VALEURS              | Cours<br>préc. | Dernier<br>cours | VALEURS              | Cours<br>préc | Demier<br>cours |  |
| Alcaeni Cifrien      | 3305           | 3290             | Groupe Origny        | 506 ·         | 504             |  |
| Arneuit Associat     | 252.70         | 256              | Grinos               | 960           | j               |  |
| Asystel              | 105            | l                | ICC                  | 235           |                 |  |
| BAC                  | . 172 40       |                  | DA                   | 280           | 280             |  |
| Boxe Verne (ex BICM) | 820            | 820              | kianost              | 123           | 133 d           |  |
| Boiron (Ly)          | 396            | 397              | immob. Hötalibra     | 710           | 710             |  |
| Boisset (Lyon)       | 200            |                  | PRM                  | 110           |                 |  |
| CAL-de Fr. (C.C.L)   | 1000           | 989              | Loca investis.       | 270           |                 |  |
| Calberson            | 390            |                  | Locarnic             | <b>95 10</b>  | i               |  |
| Certif               | 584            | i 1              | Macra Comm           | 148 70        | 151             |  |
| CEGEP                | 179            |                  | Moles                | 128           |                 |  |
| CFP1                 | 287 50         | 283 50           | Okvetta Logabax      | 590           | 599             |  |
| CNIM                 | 850            | 870 ·            | Presboarg            | 83 .          |                 |  |
| Codenour             | 279            |                  | Publi Plipacote      | 356           | 359 .           |  |
| Cornereg             | 288 50         | 288              | Rezel                | 565           |                 |  |
| Conforma             | 819            | 819              | Rhone-Alp.Ecu (Ly.)  | 300           |                 |  |
| Creeks               | 245 20         | 265 20 d         | St-H. Mategnon       | 174 90        | •               |  |
| Daughin              | 392            | 399              | Select invest (Ly)   | 90 50         |                 |  |
| Delmas               | 770            | 770              | Seribo , ,           | 390 50        |                 |  |
| Demechy Worms Cia    | 385            |                  | S.M.T. Goupil        | 172           | 174             |  |
| Descuerne et Giral   | 249            | 250              | Sopra                | - 204         | 200 -           |  |
| December             | 1044           |                  | Thermador H. (Ly)    |               | 259 50 d        |  |
| Deville              | 400            | i                | Uniog                | 173           |                 |  |
| Dalisos              | 145            | 140 70           | Viel et Co           |               | 118             |  |
| Editions Belfond     | 250            | l                | Y. St-Laurant Groups |               | 677             |  |
| Europ. Propulsion    | 356            | 355              | LA BOURSE            | CID 3         | UNITE           |  |
| Firecor              | 125            |                  | LA BOURSE            | SUK W         | HRITEL          |  |
| Frankoparis          | 153 40         | l                |                      | TAE           | DE7             |  |
| GFF (group.for.f.)   | 270            | 275              | 76.1                 |               |                 |  |
| Grand Livre          | 365            |                  | 36-1                 | Jui           | <b>IONDE</b>    |  |
| Gravograph           | 214            | 214 10           |                      |               |                 |  |

| Notionnel 10 %<br>Nombre de contrat | MATIF Notionnel 10 % Cotation en pourcentage du 21 février 1991 Nombre de contrats : 85 479. |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| COURS                               | ÉCHÉANCES                                                                                    |  |  |  |  |  |

| ÉCHÉANCES             |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 91                    |  |  |  |  |  |  |  |
| /40<br>/48            |  |  |  |  |  |  |  |
| Options sur notionnel |  |  |  |  |  |  |  |
| ENTE                  |  |  |  |  |  |  |  |
| in 91                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,65                  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |

### CAC 40 A TERME

| me: 7 692 | <u>.</u> . | (M |
|-----------|------------|----|

| 18 :       | 7  | 692. |       | (MATIF) |
|------------|----|------|-------|---------|
| <b>MIT</b> | DE |      | EL-i- |         |

| Volume: / 692.       | . (1211                               |                  |                |
|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|
| COURS                | Février -                             | Mars             | MY/M           |
| Derzier<br>Précédent | 1 712<br>1 713                        | 1 728<br>1 721,5 | 1 731<br>1 732 |
|                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                  |                |

### CHANGES

### Dollar : 5,06 1

Le dollar s'est orienté à la baisse vendredi 22 février après l'annonce de l'accord donné par l'Irak au plan de l'accord donné par l'Irak au pian de paix soviétique. Cependant, les opérateurs restaient prudents en attendant de savoir quel seront les développements exacts du conflit dans le Golfe. A Paris, la monnaie américaine s'échangeait à 506 fears pour sour 50720 fearse les

5,06 francs contre 5,0720 francs la veille à la cotation officielle. FRANCFORT 21 Styries 22 Styries Dollar (ea DM) \_\_ 1,4890 1,4875 TOKYO 21 février 22 février Dollar (en yens). 131,43 130,85

MARCHÉ MONÉTAIRE \_\_\_ 9 3/16-51/63 % \_\_\_\_ 6 5/8 %

### **BOURSES**

ŧ.

4

تنتيمت 

· 2.244.

. . .

PARIS (INSEE, base 100 : 28-12-90) 20 février 21 février Valeurs françaises ... 111,80 112,70 Valeurs étrangères ... 105,60 104,20 (SBF, base 100 : 31-12-81) Indice général CAC 448,29 453,47 (SBF, base 1 000 : 31-12-87)

Indice CAC 40 ..... 1693,07 1799,72 NEW-YORK (Indice Dow Jones) 20 février 21 février 2 899,01 2 891,83 LONDRES (Indice « Financial Times ») 20 février 21 février 2 296,80 2 312,40 1 826,29 1 844,60 130,20 85,72

Mines d'or.... Foeds d'Etat. 131,79 85,78 FRANCFORT I 567,32 1 566,32 TOKYO

### LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

|                                                  | COURS DU JOUR                                             |                                                           | 배                                     | URI MOIS                                      |                                              | DEUX MOIS                                       |                                                  | SIX MOIS                                            |  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
|                                                  | + bas                                                     | + haut                                                    | Rep. +                                | ov děp. –                                     | Rep. +                                       | ou đấp                                          | Rep. +                                           | ou dáp                                              |  |
| \$ EU<br>\$ cast<br>Yen (109) ~                  | 5,0620<br>4,3941<br>3,8730                                | 5,0640<br>4,3997<br>3,8775                                | + 112<br>- 25<br>+ 32                 | + 122<br>+ 3<br>+ 61                          | + 218<br>- 58<br>+ 69                        | + 238<br>- 3<br>+ 108                           | + 700<br>- 55<br>+ 341                           | + 760<br>+ 48<br>+ 417                              |  |
| DM<br>Florin<br>FB (108)<br>FS<br>L (1 080)<br>£ | 3,4037<br>3,0158<br>16,5182<br>3,9780<br>4,5389<br>9,9190 | 3,4667<br>3,0188<br>16,5355<br>3,9827<br>4,5448<br>9,9280 | + 2<br>- 66<br>+ 35<br>- 131<br>- 298 | + 22<br>+ 19<br>+ 88<br>+ 52<br>- 74<br>- 248 | + 9<br>+ 4<br>- 97<br>+ 71<br>- 260<br>- 559 | + 36<br>+ 34<br>+ 183<br>+ 99<br>- 172<br>- 485 | + 63<br>+ 55<br>- 33<br>+ 304<br>- 636<br>- 1287 | + 125<br>+ 117<br>+ 532<br>+ 376<br>- 508<br>- 1121 |  |

### TAUX DES FUROMONNAIRS

|        | IMIES                                                                                                                                       |                                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| \$ E-U | 6 3/4 6 9/16<br>8 1/4 7 5/8<br>9 1/16 8 15/16<br>9 1/16 8 15/16<br>9 1/2 9 1/2<br>8 1/8 7 1/4<br>12 3/4 12<br>13 1/8 12 1/4<br>9 7/16 9 1/2 | 6 11/16<br>7 3/4<br>9 1/16<br>9 1/16<br>9 1/2<br>7 1/8<br>12 1/2<br>12 3/8<br>9 5/8 |

Ces cours pratiqués sur le marché interbancaire des devises nous sont indiqués en fin de matinée par une grande banque de la place.

### Le Monde-RTL ENTREPRISES à 22h15 sur RTL Vendredi 22 février Hosni Djemmali, PDG du groupe Sangho, de Tunisie et Maroc Contact. Lundi 25 février Maurice Tchenio,





• Le Monde ● Samedi 23 février 1991 21

# MARCHÉS FINANCIERS

|   | BOURSE DU 22 FEVRIER  Cours relevés à 10 h 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Compensation VALEURS Comp proced communication                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | er Dansier %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del></del>                                                                                                   | gleme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nt me                                                                                                                         | ensu                                                                     | ıel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Compan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             | site %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | 3894   CRE 35   3850   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880   2880  | 1340 +113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALEURS 205 Cpt. Brimp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cours Pressier cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Demier 5 Composite 212 33                                                                                     | 0 Luisga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cours Premier cours                                                                                                           | 383                                                                      | # Company<br>+- sation<br>-0.35 680                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VALEURS<br>Schooler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cours<br>priced.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 714                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Demier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ZF6 Econ<br>158 Food                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | s Corp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 174 50<br>173<br>275<br>154                                       |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | 1911   Saver Foot 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1950 Compt Med.  2000 Correst S.A.  2000 CAR Pains Sha.  2000 CAR Pains Sha.  2010 Cards Hat.  1950 Couch Hat.  1950 Hat.  19 | 404 90 443 3890 3890 3890 3890 3890 3890 3890 389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1176 + 2 53 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36                                                            | Legend (DP) Legend (DP) Legend (DP) Legend phasene | 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386                                                                                       | 3700 1877 4385 1877 4385 1877 4385 1877 1877 1877 1877 1877 1877 1877 18 | 1051 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SDA SEE B. Selling. Selling. Serinar A. SF FILM. Selling. Se | 经转送公司 计分析 计分析 经营销 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 186 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 170 General Control of | Bect. Motors. Motors. Salsgapa. Micropol Salsgapa.  | 31 16 15 15 16 16 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| } |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OMPTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | sélection)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ction)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   | 21/                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | VALEURS % du nom. coupon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours Dernier<br>préc. cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours Dernier<br>préc. cours                                                                                  | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cours Dem<br>préc. cou                                                                                                        | T\$                                                                      | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Emission<br>Frais incl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rachat<br>net                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALEU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | noL met                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | URS F                                                             | reks incl.                                                                                                                                                                                                                  | Rachet<br>net                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | Cote des Course   C | Langer Lambert Friens. Line Bornitors. Loca Expansion. Location. Language Langua |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Métal Dáployé.  Mera. Nevigation (Ne). Oporg. Osial (Ci). Origny-Deseroise. Palais Nouveluté. Paris Grace. Paris Oldéans. Paris Chéma. Piper Halchiserk. Procher. Promode (Ci). Procher. SAFAA. SAFIC Altra. SAFIC A | 115 30 118 214 90 2215 960 970 650 848 199 50 222 222 222 232 2475 1920 727 1120 1120 1120 1120 1120 1120 112 | A E.G. Alto Nv Sico Alto Nv Sico Alto Aleminism American Stands Arbed Asteriacae Mines. Banco Popular Espa B. Reglements Int Con Predige Chrysler Corp C I R Conservations Dow Chemical Geographic Corp Giron Holdings Ltd Goodyeer Tim Grace and Co (WFQ) Giron Holdings Ltd Goodyeer Tim Grace and Co (WFQ) Giron Holdings Ltd Goodyeer Tim Grace and Co (WFQ) Giron Holdings Ltd Goodyeer Tim Johannah Mines Clivesti priv Johannah Mines Clivesti priv palshood Inold Pfizer Inc Proces Geothe Ricon Robeco Rodenco NV Robeco Rodenco NV Robeco Sippen Signen Signen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 114                                                                                                                           | AS A S A S A S A S A S A S A S A S A S                                   | repervalization propervalization of the control of | 805 03 1048 83 1048 83 107 56 424 64 81 11347 92 636 80 66 16 09 64 1074 10 89 1614 72 104 21 120 23 1545 95 1172 14 120 23 1545 95 1172 14 120 23 1565 99 1052 42 126 95 1172 14 120 23 1565 99 1052 42 126 95 1172 14 120 23 1565 99 1052 42 126 95 1172 14 120 23 1565 99 1052 42 126 95 1172 14 120 23 1565 99 1052 42 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 126 97 12 | 710 69 7370 59 7370 59 7370 59 7370 59 1113 79 1023 35 1038 45 1049 44 1120 51 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 1120 61 | Fructi Capi. Fruct | 37   126588   284   30   907   285   1184   4855   1272   12373   12583   12373   12583   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12373   12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Placement   Placem | Nord                                                              | 929 33 1029 33 1029 33 1029 33 1029 33 12275 58398 11 11202 37 11 11202 37 11 11 122 26241 77 1050 76 123 69 6482 79 1140 32 584 57 1140 32 124 77 15 38 188 01 561 06 482 79 1140 31 77 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 | \$114 85+ 910 13+ 1004 22 119 46 1119 102 119 46 1119 102 119 1110 102 119 118 119 119 102 119 119 102 119 119 102 119 119 102 119 119 102 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 103 119 |
|   | MARCHE OHHCLL prisc.  Entra-Unis (1 usc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22/2 achet 22/2 achet 329 16 050 290 4 300 84 9 450 83 4 050 83 83 83 83 83 848 80 4 200 6 150 6 140 6 3 460 8 4 200 8 4 200 8 6 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vente ET  5 350 349 Or fin   17 050 Or fin   18 050 Or fin   19 050 Or fin   1 | DEVISES [1  Idio en barre]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OURS COURS 22/2  2000 2450                                                                                    | R2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 250<br>250<br>840<br>1950<br>241 10<br>188 50<br>3550<br>1522<br>1522<br>1524<br>1524<br>1525<br>1526<br>1527<br>1528<br>1529 | Eufin Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro                            | evest circ Landers don circ Landers don con con con con con con con con con c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27 11<br>12772 89 1<br>8959 61<br>275 63<br>99 93<br>439 69<br>476 58<br>427 27<br>106 88<br>1163 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 521 88+ 0<br>984 18 0<br>1107 07 P<br>6773 08 P<br>28 71 P<br>12772 89 P<br>8815 01 P<br>275 28 P<br>97 01 P<br>426 97+ P<br>471 85 P<br>414 83 P<br>105 71 P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Inicion. Ivado Ivado Ivado Ivado Ivado Ivados Cupital Ivados Cupital Ivados Cupital Ivados Cupital Ivados Revielo Ivados Revie | 18538 4<br>120 5<br>120 5<br>120 5<br>120 5<br>190 7<br>190 7<br>100 7 | 11 897 77<br>12 5608 79<br>13 18501 41<br>18501 41<br>18501 41<br>115 62<br>520 57<br>10 92 77<br>18 198 08<br>198 08<br>198 08<br>198 08<br>198 10459 78<br>107 61<br>1229 28<br>11 8424 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | P<br>FII<br>Re<br>45-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UBL<br>VAN<br>enseign<br>5-91-82                                  | ICITICIÈ nement 2, poste                                                                                                                                                                                                    | RE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

sond marché

# Le Monde

### La guerre du Golfe

### Le dernier mot de M. Saddam Hussein?

veulent continuer la lutte, ils sont prêts au sacrifice. (...) lis (nos adversaires) veulent que nous nous rendions mais ils seront décus. > Comme dans ses précédents discours, Saddam Hussein n'a cessé d'afficher, jeuci 21 février, au cours des trente-cinq minutes de son allocution radiodiffusée, une étonnante volonté de poursuivre la

Il était alors difficile d'imaginer que quelques heures plus tard le ministre irakien des affaires étrangères, à Moscou, accepterait les propositions de paix soviétiques et donc le principe d'une évacuation du Koweit, encore qualifié les jours précédents de « dix-neuvième pro-vince » irakienne. A noter, d'ailleurs, que Radio-Bagdad, vendredi matin, n'avait toujours pas fait la moindre allusion à cette acceptation transmise au Kremlin par Tarek

Nombre de dirigeants arabes, avant Saddam Hussein, ont souvent travesti de la sorte leurs réelles décisions et la véritable situation dans laquelle ils se trouvaient. Par exemple, Nasser, dont le président irakien a voulu retrouver le prestige, était passé maître

notamment prouvé après la cui-sante défaite de l'Egypte en 1967.

Ce discours de jeudi a donc été on ne peut plus ambigu, sinon contradictoire avec la démarche de Tarek Aziz auprès de Mikhail Gorbatchev. Il semble bien que le chef de la diplomatie irakienne ait été chargé de dire «oui» à un plan de paix qui ne reprend pas les principales conditions à un retrait des troupes irakiennes énoncées par Bagdad le 15 février.

Dans le projet soviétique, il n'est pas question du « retrait » des forces américaines et alliées de la région demandé dans le texte irakien de la semaine dernière. Surtout, l'irak n'obtient apparemment pas que l'on mentionne une quelconque dicussion à venir sur les autres conflits du Proche-Orient. Ce fameux lien auquel tient tant Saddam Hussein depuis le début de la crise et dont l'évocation, d'une manière ou d'une autre, lui aurait permis de « sauver la face ». N'avait-il pas relâché tous les otages occidentaux, qu'il avait pris pour «boucilers» contre une offensive alliée, dans l'espoir que George Bush accepterait de promettre un débat sur le problème

La polémique

sur la couverture médiatique

Un « super-pool »

français

de notre envoyé spécial

Si la « grande offensive terrestre »

doit avoir lieu, elle risque d'être

quasi-exclusivement «couverte»,

pour la presse française, par des

journalistes sélectionnés selon des

Dans le plus grand secret, au

cours de la nuit du jeudi 21 février

au vendredi 22 février, le SIRPA a

emmené au front une dizaine de

confrères appartenant à des quoti-

diens, des agences de presse, ou

des magazines. Presque tous ces

journalistes sont officiers de

réserve. Ceux qui ne le sont pas

sont accrédités de longue date

auprès du ministère de la défense.

Tous ont été choisis individuelle-

ment par l'état-major et le cabinet

de M. Joxe. Ils vont passer plu-

sieurs jours en toute première

ligne, jusqu'au déclenchement

deux formations déià existantes -

le pool normal de quelques heures

et le pool d' « immersion » de

vingt-quatre heures - est considéré

par certains comme la manifesta-

tion de la volonté de l'état-major

de ne voir couvrir les combats que

par des observateurs considérés

comme «sūrs». Pour sa part le

SIRPA iustifie ce choix par des rai-

sons d' aptitudes militaires a, et

fait valoir le danger physique que

représente cette présence en pre-

Ce dispositif qui s'ajoute aux

éventuel de la bataille.

critères très particuliers.

La détermination quasi belliqueuse manifestée par Saddam Hussein, dans son discours, a certainement pour but de faire passer, aux yeux de l'opinion arabe qui le soutient, une dramatique conces sion. Saddam Hussein cède beaucoup, mais il n'a pas dit son der-

#### « Victoire ultérieure »

D'abord, il accuse les Etats-Unis de vouloir beaucoup plus que le retrait du Kowelt et reproche au président Bush d'avoir rejeté ses « initiatives de paix ». Sachant les réticences de Washington devant le plan soviétique, il renvole la balle dans le camp des Etats-Unis en déclarant que, si la démarche de Tarek Aziz à Moscou est réduite à néant par un nouveau rejet américain, a cela fera tomber tous les voiles, laissant les intentions d'agression contre nous à découvert et sans confusion». Et, une fois de plus, Saddam Hussein essaye ainsi de diviser la coalition.

« Nous continuerons la lutte, confiants que nous remporterons ultérieurement la victoire », a lancé

semble-t-il dire, il est contraint à une concession majeure, mais il peut arquer qu'il sauve déjà la face après avoir tenu tête, depuis le 2 soût et davantage encore depuis plus d'un mois de guerre, à une formidable coelition, tout en préservant une partie de sa puissance militaire, c'est-à-dire le moyen de maintenir son pouvoir. Il ne peut oublier que des trakiens ont osé manifester leur joie quand, le 15 février, ils ont appris que leur chef envisageait sérieusement d'évacuer le Kowett. Il a probablement senti le danger d'une révolte de même qu'il a mesuré le péril de sa situation quand l'aviation alliée a bombardé Bagdad au moment oû son discours était diffusé.

Mais Saddam Hussein croit encore à une victoire «ultérieure» et il est vrai qu'il sait jouer avec ses engagements. Après la fin de la guerre Irak-Iran, en 1988, il a fallu attendre ... août 1990 pour qu'il applique complètement les conditions du cessez-le-feu. Vraisemblablement, le demier mot de Saddam Hussein est encore à venir.

FRANCIS CORNU

ticulier pour la France d'exister

politiquement par rapport aux

Etats-Unis. Le gouvernement doit

### Les réactions en France

□ M. Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre de la défense : « L'objectif fixé par l'ONU, c'est l'évacuation du Koweit par l'Irak. Celui-ci vient de l'accepter. L'honneur de la France, le respect du droit, l'intérêt national commandent d'agir pour que les Etats-Unis renoncent à poursuivre une guerre qui a dėjà fait trop de victimes et qui n'aurait plus rien à voir avec les objectifs de l'Organisation des

□ M. Jean-Claude Gayssot, mamdu PCF : « C'est avec un grand soulagement que nous avons appris l'acceptation par l'Irak du plan de paix soviétique qui prévoit le retrait du Koweit comme le stipule la résolution 660. La porte de la paix est à présent ouverte. Il faut saisir cette chance sans tergiverser. Les armes doivent se taire. Il faut appliquer le cessez-le-feu pour permettre le retrait de l'Irak du Koweit et la France doit peser de tout son poids pour l'application du plan de paix soviétique. »

□ M. Jean Lecanuet (UDF), président de la commission des affaires étrangères du Sénat : « Il faut que les forces militaires alliées poursuivent leur action d'une manière ferme jusqu'à ce que le retrait soit un fait exècuté. Ce qu'il faut, c'est que l'Irak évacue complètement le territoire du Koweit et qu'il laisse sur place son matériel de guerre pour éviter que Saddam Hussein ne récupère une force armée, ne retrouve la richesse du pétrole dans quelques années et ne relance des

in Les Verts : « C'est une solution ¡à la guerre, une victoire diplomatique de Gorbatchev, par conséquent un répit pour la perestroïka, une opportunité pour l'Europe et en par-

offensives. »

UNE FEMME : "CHEZ RODIN, IL Y A UN MONDE FOU!" SON AMIE: "FORCÉMENT ILS JETTENT LEURS TISSUS PAR LES

soutenir les efforts de Moscou. L'humiliation du monde arabe à rant Chevenement), ont exprimé leur opposition à l'article premier travers l'écrasement de l'Irak n'est du texte qui reconnaît le « peuple ni de l'intérêt de la France ni de celui du droit international.» Le recrutement des enseignants

Le « peuple corse » au Sénat deux sénateurs de l'Union centriste, récemment en mission pour leur groupe dans l'île, MM. Jac-ques Golliet (Haute-Savoie) et Marcel Rudloff (Bas-Rhin), avaient approuvé, à Ajaccio, le principe d'une réforme institutionnelle, en signalant que, à l'exception de M. de Rocca-Serra, « la quasi-tota-

lités de leurs interlocuteurs en

Corse-du-Sud « avait exprime la volonté de voir le statut modifié.

Tenel

Le débat sur le statut de l'île

M. Philippe Marchand, ministre

de l'intérieur, a été entendu, mer-credi 20 février, par la commission des finances du Sénat sur le projet de loi relatif au statut de la Corse.

Saisis pour avis, les sénateurs de

cette commission ont examiné avec le ministre les dispositions

fiscales du texte. Le ministre a

refusé de reprendre à con compte les idées, en matière fiscale, de

l'Assemblée de Corse, dont le pré-sident est M. Jean-Paul de Rocca-

Serra, député RPR de Corse-du-

Sud. Il n'est pas concevable, à ses yeux, de faire de la Corse une zone franche, ni souhaitable d'aligner sa fiscalité sur celle des départements

M. Marchand a également évo-qué la taxe sur les transports de

voyageurs, créée par les députés pendant le débat à l'Assemblée nationale et destinée à alimenter

un fonds d'intervention pour l'aménagement de la Corse.

M. Marchand a indiqué que cette

taxe devrait sans doute être rem-

placée par une ressource d'une

autre nature. Lors de la première

lecture à l'Assemblée, M. Pierre Joxe, alors ministre de l'intérieur,

avait souligné qu'il comprenait le souci des députés mais que l'insti-tution d'une telle taxe – à laquelle

était très attaché le rapporteur du

projet, M. José Rossi, député UDF-PR de Corse-du-Sud – pose-

rait des problèmes juridiques,

Cette audition a donné un premier aperçu de l'accueil que la majorité sénatoriale pourrait réser-

ver au texte. Au cours de la discus-

sion, MM. Christian Poncelet (RPR), président de la commission des finances, René Monory (cen-triste) et Paul Loridant (PS, cou-

outre-mer.

pour une plus large autonomie ». La commission des finances a également entendu M. de Rocca-Serra. Elle recevra bientôt. M. François Giacobbi (MRG), pré-sident du conseil général de Haute-Corse. L'un et l'autre sont opposés

Par ailleurs, M. Laurent Croce, premier secrétaire de la fédération du PS de Haute-Corse, a demandé. lundi 20 février, que les instances nationales du PS « envisagent l'exclusion du MRG de la majorité presidentielle » après que les élus MRG ont voté, le 14 février, le «budget de la droite » à l'Assemblée régionale, tandis que les élus socialistes, communistes et autonomistes votaient contre. Le projet de budget régional avait été adopté par quarante-trois voix contre-quinze. M. Croce a écrit à M. Michel Rocard, au ministre de l'intérieur et au premier secrétaire du PS, M. Pierre Mauroy, pour dénoncer la «trahison» du MRG.

[Le MRG de Corse, qui détient la mairie de Bastia et le consell général de Haute-Corse, fait partie, avec la majorité de la droite, des forces conservatrices de l'île qui s'opposent à toute évolution statutaire et en particulier au projet de loi préparé par M. Joze. Le PS, notamment celui de Haute-Corse, soutient le projet Jaxe. Pour le moment, les socialistes de Bastia font partie, avec les communistes, de la majorité municipale de M. Emile Zucarelli, maire MRG de Bastis. M. Croce est troisième adjoint.]

### corse» comme « composante du peuple français». En revanche,

### Les candidats au CAPES sont encore trop peu nombreux

Le nombre de postes proposés aux différents concours de recrutement d'enseignants du second degré ainsi que leur répartition disciplines par disciplines ont été publiés au Journal officiel du 20 février.

Les candidats au métier d'ensei-Les candidats au metier d'enseignant qui se présenteront au CAPES, au CAPEPS (éducation physique) ou au CAPET (enseignement technique), et les professeurs en poste désirant obtenir une promotion par le biais des concours internes se partageront, cette année, 23 000 postes. Une hausse de 17 % par rapport à 1990, où 19 600 postes étaient proposés. La progression subit toutefois un net fléchissement, puisque le volume des postes avait augmenté de 24 % l'an dernier, après l'effort très important (+ 40 %) consenti en 1989 par le gouvernement pour tenter

d'enrayer la crise de recrutement que connaît l'éducation nationale. Si l'on considère seulement les postes mis aux concours externes réservés aux étudiants, qui permet-tent d'augmenter le stock d'enscignants et de pourvoir aux départs en retraite, la baisse est de 13 % par rapport à 1990 (le Monde du 16 février), également répartie sur l'en-semble des disciplines. Au CAPES semble des disciplines. All CAPES externe, celles qui reçoivent le plus gros contingent de postes sont les mathématiques (1 543 postes), les sciences physiques (1 432), l'histoiregéographie (1 427), les lettres modernes (1 320) et l'anglais (1 317). Estin 680 postes cost offerts avec modernes († 320) et l'anguas († 317). Enfin 680 postes sont offerts au CAPEPS (éducation physique). Le nombre de postes offerts au CAPES interne double par rapport à 1990 : 9 400 contre 4 600 en 1990.

□ Le directeur de la Caisse d'épargne de Nancy incelpé dans une affaire de drogue. – M. Jacques Brzezinski a été inculpé jeudi 21 février par un juge d'instruction du tribunal de Nancy (Meurthe-et-Moselle) de «facilitation d'usage de stupéfiants par fourniture d'un local», un chef d'inculpation extremement rare. M. Brzezinski, directeur de la Caisse d'épargne de la ville et ancien président de l'AS Nancy-Lorraine, a quitté, libre, le palais de justice en fin de matinée. Il lui est reproché d'avoir organisé, en 1988, des soirées au cours desquelles aurait circulé de la drogue. « J'ai eu tort de ne pas chasser les gens qui fumalent des joints chez moi. Mais je suis heureux d'avoir pu m'expliquer parce que la rumeur commençait à enfler», a-t-il dit à sa sortie du palais. L'ancien international Olivier Rouyer, entraineur adjoint du club, également entendu dans le cadre de cette affaire, avait été relâché mercredi soir. - (Corresp.)

Ce sont cette fois les lettres modernes qui sont le mieux pourvues (1 732 postes), suivies de l'an-glais (1 262), de l'histoire-géographie (1 231) et des mathématiques (1 059). En outre, 650 postes sont mis au concours de CAPEPS interne. Les candidats au professorat dans les disciplines technologiques se partage-ront, enfin, 2 900 postes répartis à égalité entre concours externe et

Mais la solution à la crise du recrutement de professeurs dépend pour une large part de l'augmenta-tion du vivier d'étudiants candidats au métier d'enseignant. Ils sont 41 897 cette année, soit environ un candidat pour quatre postes en moyenne. Une augmentation de 4,4 % par rapport à 1990 (+2 % au CAPES et + 8 % au CAPET) qui ne sera sans doute pas suffisante pour

améliorer véritablement le rendei ment des concours. Ce dernier est très faible. En 1990, sur les 13 300 postes mis aux concours externes du CAPES, CAPEPS et CAPET, 4 240, soit plus de 30 %, n'ont pas trouvé preneurs. Le déficit était particulièrement important en sciences économiques et sociales, en sciences physiques et en mathématiques : un poste sur deux seulement avait été pourvu dans ces disciplines.

Aux concours internes, après une chute très importante du nombre des candidats (-19 % entre 1989 eti 1990), ce dernier se stabilise. Mais le nombre de postes doublant cette année, le rendement des concours internes ne devrait pas s'améliores. En 1990, 39 % des postes offerts au CAPES interne n'avaient pas été pourvus.

Ch. G.



| عه زهویه زخوا | ±3 N                       | 100 YEAR OLD THE |  |
|---------------|----------------------------|------------------|--|
|               | EOTA                       |                  |  |
|               |                            |                  |  |
| LEN' 272 (    | 35 слане                   | 400 000 F        |  |
| TOUS LES 9    |                            | ENANT PAR        |  |
| 72 035        |                            | 40 000 F         |  |
| 2 035         | CADMINIT                   | 4000F            |  |
| 035           | CHARRIENI                  | 400 F            |  |
| 35<br>5       |                            | 40 F             |  |
|               |                            | 10F }            |  |
| DATE LINGTE   | DE PARKITA<br>CREDI 21 MAI | T DES LOTS :     |  |



L'ESSENTIEL

**SECTION A** 

Débats La guerre du Golfe : « înterdire les ventes d'armes », par Pierre Beckouche ; « Entre le bien et le La guerre du Golfe..... 3 à 8

Journal d'un amateur

« Camouflage », par Philippe Bou-La tension en Albanie

Nouvelles manifestations anticommunistes à Tirana **Procès** 

en diffamation L'inspecteur Dufourg poursuivi par M. Philippe Guilhaume ..... 1

La mort de Margot Fonteyn Une ballerine de cristal.. Sophie Marceau joue Anouith

« Eurydice », une pièce noire et Le gias des terre-neuvas Un chalutier congélateur désarmé à Saint-Malo. La ville s'inquiète... 17

Accroissement des impôts en Allemaane... Réorganisation dans la restauration collective

buent leurs cartes... 4 milliards de francs de profit pour Total Les bénéfices du groupe pétrolier se sont fortement accrus en

Deux grosses sociétés redistri-

**SECTION B** 

SANS VISA

Ténénife, reluge de haute mer s Coup d'œil : Rendez-vous à Strasburg e Le mistral, fidèle compagnon des Baux-de-Provence e Epoque : retour à Katmandou o Les ieux o La table · Parcours : les grandes vendanges de Cubatabaco.. 23 à 30

Services Annonces classées. Carnet. Marchés financiers ..... Météorologie ..... Philatália Radio-Télévision ..... 16 Spectacles... La télématique du *Monde* : 3615 LEMONDE

3615 LM Le numéro du « Monde » daté 22 février 1991 a été tiré à 542 632 exemplaires. **BOURSE DE PARIS** Matinée du 22 février

mière ligne.

Calme et soutenu

Devant le doute soulevé par l'acceptation irakienne du plan de paix soviétique, la Bourse de Paris s'est montrée très réservée sur l'attitude à prendre. La tendance était soutenue à l'ouverture (+0.48 %). Mais au fil des cotations, le maigre terrain gagné se reduisait. Vers 11 heures, le marché ne progressait

plus que de 0,30 %.

**PASSAGES** SHIMON PERES **ENTRETIEN EXCLUSIF** D'abord la paix avec

les Palestiniens

VENTE EN KIOSQUE 30 F

**COUPONS-SOLDES** (MODE ET DÉCORATION)

# Ténériffe, refuge de haute mer



Faire provision de soleil à tout prix. Partir coûte que impressionner par les événements. Mais sur quel terri- pavillon de banlieue. toire, près de quels rivages peut-on actuellement débarquer sans craindre le pire? Il restait les Canaries. Les Français s'y sont réfugiés. Enquête.

peu nombrez

N croyait avoir perdu leurs traces. Ils avaient déserté les aéroports. On les voyait devant un coûte. Ne pas se laisser bon seu de cheminée chez une consine de Marvejols, ou repeindre tout simplement les volets de leur

lls sont frileusement serrés les uns contre les autres. Les serviettes à touche-touche sur un sable couleur de marée noire, les appareils de photo crépitent peut-être un peu moins, les Caméscopes se font plus discrets comme s'il y avait quelque indécence à filmer du bon-heur sur fond de palmiers et de dunes argentées. Peut-être aussi les couples sont-ils subitement plus

Ténérisse frissonne en ce milieu de février sous son voican qui s'est noué une écharpe de neige autour du cou. Ténériffe, l'île égoïste, avec sa cargaison de touristes, essaie de rompre les amarres. Pour une destination incertaine, l'oubli.

Dans un va-et-vient continu, les avions déversent les candidats à l'invasion impossible, ceux qui veulent échapper au feuilleton quotidien des aventures de Saddam, ceux que le spectacle du déluge de feu qui s'abat sur Bagdad commence à ébrauler, ceux qui regrettent que le successeur de Nabuchodonosor ait voié la vedette à Simone Weber, ceux qui jettent l'éponge enfin et ne peuvent suivre le rythme macabre.

Dans la seule louruée du samedi 16 février, sept cents Français ont débarqué à Reina-Sofia, l'aéroport de l'île. Les hôtesses, débordées, toutes de bleu vêtues, ont accueilli ces «naufragés» de l'Europe. Les touristes de l'Hexagone mettent le cap sur les Canaries. On peut même parier de boom depuis le mois de novembre. Le groupe Chorus par exemple, qui contrôle le quart du marché français des Canaries, annonce 50 % d'entrées supplémentaires par rapport à 1989-1990 qui était déjà «une

bonne année ». Alors que pour les autres nationalités européennes la progression n'a été que de 8 % en janvier 1991 par rapport à jan-

Sur les quatre millions de touristes qui fréquentent annuellement les Canaries (le flot est comparable à celui qui submerge la Grèce), il y a cent cinquante mille Français senlement; les Anglais et les Allemands fournissent les gros bataillons. Le «débarquement» français est donc peu conséquent, mais il est significatif. A n'en pas douter, les habitués du Maghreb ou du pourtour oriental de la Méditerranée préfèrent des rives moins troublées et ont opéré ce que les agences appellent pudiquement depuis quelques semaines un «recentrage à l'ouest» de leurs déplacements.

«On a fait comme tout le monde», murmure à la sortie de l'avion un couple de retraités de Cognac, qui a annulé un safari au Kenya et baisse les yeux en s'excusant presque de cet incivisme touristique. Un commerçant chinois, originaire de Shanghaï, restaurateur à Bruxelles, avait en point de mire le Maroc, parce que son rêve est de « faire le maximum de pays d'expression française». Son agence l'a dérouté « d'une façon commercialement élégante » sur les Canaries. Qu'importe! Il tient surtout à placer sa dernière histoire belge dans la file d'attente morose: «Savez-vous pourquoi Bush veut divorcer? Parce qu'il n'aime pas Saddam.» Et il se sauve dans un grand éclat de rire.

Singulière destinée que celle de ces îles altières, placées naguère aux avant-postes de la conquête des Amériques, où les flottes de Colomb, de Cortès, de Magellan ont mouillé avant de basculer dans les mers inconnues pour en revenir gorgées d'or; réduites à gérer aujourd'hui l'oisiveté européenne, morceau de tropique aseptisé où

comme des couches géologiques, où le béton sans doute a autant coulé que la lave qui s'échappait des flancs lunaires du Teide. L'opulence canarienne s'était bâtie sur l'audace des découvreurs; elle se fonde aujourd'hui sur l'obsession de tranquillité des populations nanties. Siège enfin des Champs Elysées sous les anciens Grecs l'enfer, à l'époque, se situait au niveau des vivants, c'est le Moyen Age qui le placera sous terre, aujourd'hui paradis obligatoire des

Il faut lire les pages émerveillées du grand naturaliste Alexandre de Humboldt lorsqu'il entreprend l'ascension du pic après avoir jeté l'ancre en 1799 dans le port de Santa-Cruz : « Quel endroit extraordinaire, écrit-il à son frère. Nous sommes descendus dans le cratère, plus avant sans doute qu'aucun autre voyageur scientifique avant nous. Les vapeurs sulfureuses ont troué nos vêtements... De ces hauteurs désolées le regard plonge sur

dépliants touristiques.

gerbes d'étincelles et des torrents de feu, le Ténérisse servait de phare à plus de 1 100 kilomètres à la ronde. » Et pourtant l'ascension s'est mai déroulée du fait de «la mauvaise volonté » des guides. « Ils s'affalent par terre toutes les dix minutes pour récupérer », continue Alexandre. Ils dispersent dans notre dos les obsidiennes et les pierres ponces mises soigneusement de côté pour le retour. Nous finissons par saisir que pas un seul n'a

encore gravi le sommet du volcan.» Il fant pourtant regagner les vaisseaux : « Je pleure à la pensée de quitter ces lieux. Si seulement tu pouvais voir ces champs hexuriants, ces forêts de lauriers séculaires, ces vignobles, ces roses! Figure-toi, on engraisse les porcs avec des abricots! » Aujourd'hui un téléphérione hisse le long de la montagne maiestueuse des poignées de randonneurs qui arrivent à s'extirper des chambres moites. Dans la gare de départ, perdue au milieu du cratère, des écriteaux préviennent les

dition dans les cimes et pour 100 pesetas on peut glisser le bras dans un appareil de tension. Pas de montée dans les airs ce jour, non pour raison de guerre, mais pour cause de vent.

Les vies, secouées par des semaines de traumatisme télévisé. se réorganisent autour des piscines purificatrices. « Ici, pas de mendiants, pas de flics. pas de mosquées!», résume un responsable touristique. A la barrière de l'océan s'ajoute celles du club, du complexe hôtelier, qui dressent leurs remparts protecteurs on l'on se regroupe de préférence par nationalité. On s'isole même de l'océan parce que le bruit des vagues réveille le pressentiment et parce que du rivage sourd toujours la menace. Topographie idéale pour une stratégie de l'entre-soi. Tristes robinsonnades. Comme si l'île s'ac-crochait à «la scandaleuse illusion d'ignorer la table rase du destin » (F. Arrabal).

Dans ce club de la Costa-del-Silencio où la matinée commence, la rumeur de l'affaire du «bunkerabri» de Bagdad a réussi néanmoins à trouver une faille dans le dispositif, à pénétrer dans les étages, à s'infiltrer dans les chambres privées de radio et de télévision mais dotées en échange d'un vénérable mobilier rustique canarien; puis elle a rôdé autour de la piscine. Un homme, la quarantaine un peu militaire, saisi brusquement par la fièvre du Golfe, a bondi de son transat. Il fouille nerveusement les présentoirs des journaux déjà vides et se précipite sur l'animateur. Celui-ci, « rapatrié » de Turquie en octobre, distribue des propos qui agissent comme une potion apaisante. «Après tout, on verra bien», lance l'homme qui replonge sur son matelas.

Régis Guyotat Lire la suite page 26



La géographie ne sait plus à quelle orthographe se Les Baux-de-Provence dans la solitude de Katmandou n'est plus la capitale des paradis artificiels

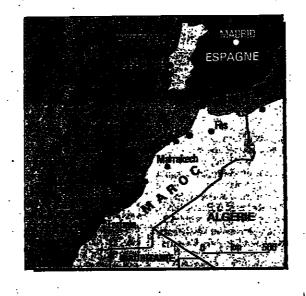

Il faut que ce soit un lecteur britannique de Cantorbéry qui nous écrive pour protester contre l'emploi dans ces colonnes de la dénomination anglaise de sa ville, Canterbury. « Sachez que c'est un précieux privilège auquel tient la cité du primat de l'Eglise anglicane d'avoir une écriture française de son nom!» Privilège dont ne se soucie guère le Petit Robert, qui donne Canterbury, indiquant seulement en petits caractères et entre parenthèses « Cantorbéry », alors que ce devrait être le contraire.

Réactions identiques, parmi les lecteurs allemands ou hollandais, indignés ou chagrinés de voir leurs bonnes villes d'Aix-la-Chapelle ou Bois-le-Duc de plus en plus fréquemment ramenées à leur appellation indigène dans les médias de l'Hexagone. Sans oublier ce Français de Johannesburg (ex-Johannesburg) qui nous interroge ironiquement: « A quand Strasburg ou Luxemburg? » En bonne logique, en effet...

Donc une lettre nous manque et tout est changé. Au fondamentalisme toponymique, au tiersmondisme sémantique, aux manies de « chercheurs » dont tout l'apport. à une science se limite parfois à un bouleversement de la graphie de son vocabulaire, à la soumission à une prétendue « orthographe scientifique internationale », en réalité ser...) phiée e boul (I Stambo fautive Istanbu fautive Istanbu fautive Istanbu capitale de Sm Trébizo de Internationale », en réalité

# Rendez-vous à Strasburg...

simplement anglo-saxonne, est venue s'ajouter, ces dernières années, la confusion entre les changements de dénominations dus essentiellement à la décolonisation – auxquels chacun doit naturellement se soumettre – et les retours à la sonorité ou à l'écriture originelles de noms de personne ou de lieu décidés par tel gouvernement étranger ou tel thésard, et auxquels nul Français n'est tenu de souscrire. Sauf évidemment dans la langue du cru.

Lorsque Christiania redevint Oslo ou Bône Annaba, quand la Haute-Volta se rebaptisa Burkina-Faso, il convenait évidemment de s'y conformer. Toute différente est la prétention de certaines capitales, relayées à Paris par tels sinologues, africanistes ou orientalistes, de voir Pékin s'écrire désormais en français Beijing ou Mao Tsé-toung, Mao Zé-dong, Tananarive, Antananarivo, et Constantine, Qacentina

Parfois, des distinguos s'impo-

sent : Ceylan est devenu Sri-Lanka sans pour autant renoncer à sa première identité, conservée notamment pour vanter son thé. Le pays a en somme deux noms, comme longtemps on a pu dire au choix Constantinople (le seul nom de cette ville que toute sa vie Churchill accepta d'utiliser...) ou Stamboul, orthographiée ensuite en français Istamboul (les habitants restant les Stambouliotes), de plus en plus fautivement transcrit chez nous Istanbul, qui est seulement la graphie turque de l'ancienne capitale, comme /zmir est celle de Smyrne. Trabzon Trébizonde, Antakya celle d'An-



E même, si le Burkina doit D E meme, si le sur la constante obligatoirement remplacer la Haute-Volta, ses habitants sont en français des Burkinais et des Burkinaises et non pas des Burkinabé (invariable), expression africaine. Si on accédait à l'exigence burkinaise d'écrire Burkinabé, il faudrait logiquement dire les English ou les Italiani pour désigner nos voisins anglais ou italiens, Lisboa au lieu de Lisbonne, Venezia en place de Venise et ainsi de suite, jusqu'à abolir le travail multiséculaire de notre langue pour digérer, polir selon notre oreille

Et se plier à l'emploi de Beijing, de Sichuan (Setchouan), Guangzhou (Canton) ou Shanghai (Changhai) impliquerait. Arabes, lesquels possèdent déjà à de quelques autres, comme par

la géographie étrangères.

dans ma chambre

Nouveau venu parmi les magazines

de voyage, Partance, trimestriei issu

du groupe Géo présente, dans son

franco-allemande prépare le terrain.

Pour commencer, quelques flashes

berlinoise. Vient alors la partie forte

route qui sont en fait cinq itinéraire

culturels, poétiques, et informatifs à

travers la ville et ses environs : la

voie impériale, les années 60, en

qui s'entrecroisent sur la réalité

de ce magazine : cinq carnets de

deuxième numéro, Berlin, Une

équipe rédactionnelle

la terminologie de l'histoire et de

par exemple, qu'on prie les Chinois de ne plus nommer la France Fago, mais France...

Dans cet ordre d'idée, la scule question à poser aux musulmans qui se courroucent de voir leur prophète appelé Mahomet par les francophones au lieu de Mohamed ou Muhammad est : pourquoi nomment-ils Jésus Aïssa et non pas comme nous Jésus, saint Jean-Baptiste, Youhanna El Mahamidane, Moïse, Moussa, etc.

La seconde guerre du golfe Persique (et non pas du «Golfe» ni du golfe Arabo-Persique, car Sinus Persicus est la dénomination universelle de cette région depuis, l'Antiquité et il n'y a aucune raison d'en changer par complaisance à l'égard des et un... golfe, celui d'Alexandric d'Egypte) s'est tout de suite caractérisée par une reculade des termes français avec l'entrée en scène du monstrueux Koweit-City. A tout prendre, il fallait avoir le courage d'être angloaméricain jusqu'au bout et d'employer Kuwait-City. Comme si la langue française n'avait pas la faculté de discerner si on est à Koweit (la ville) ou au Koweit (l'émirat)! Les Américains ont besoin, en revanche, de distinguer entre la province du Qué-bec et sa capitale, d'où Quebec-City, Mexico et Mexico-City, etc. Au-delà du Koweit, si Bagdad ésiste encore à l'inutilement compliqué Baghdad, Kirkouk s'est mué du jour au lendemain en Kirkuk, Oum-Kasr en Umm-Kasr (et feu la chanteuse égyp-

|cait désormais ou : en somme, Oursoule an lieu d'Ursule...
Le Chott-el-Arab, le «rivage des Arabes» (chott, lac salé, est même un nom commun français depuis 1860), s'est transformé sans autre motif que notre mimétisme linguistique en Shatt ou Chatt-al-Arab; le traditionnel article «el» (El Golea, El Sadate, Dar-el-Beïda) est en train de virer au «al» dans le golfe Persique et ailleurs: Al Amara, Afar-al-Batin, etc.

ienne Oum Koulsoum en Umm

Kulthum...), comme si le u, ce

son français typique, se pronon-

A moins d'un ressaisissement, la «guerre du Golfe» sera perdue pour le français sur le plan linguistique: Dharan restera doté d'un h superfétatoire: Dhahran; les Qatariotes demeureront les Qatari (invariable) et les Omanais, les Omanis. Sauf dans la bouche ou sous la plume de Michel Jobert, Gisèle Halimi ou Jean-Pierre Chevènement et de quelques autres, comme par

hasard presque tous de fermes opposants à l'engagement de la France dans le conflit en cours. Les Séoudites n'avaient pas attendu la présente guerre pour se transformer en Saoudites (sur l'anglais Saud) et Abou-Dhabi mincir en Abu-Dhabi, En contrepartie, Proche-Orient tient encore le coup face à l'offensive de l'angliciste « Moyen-Orient ».

eal

S I on sait que l'immortel Saia-din, furieusement remis à la mode par Saddam Hussein, est déjà devenu ici et là l'inconnu Salah ed-Dine, que la déesse babylo-phénicienne au délicieux prénom d'Astarté (qui a donné star) s'est muée, par le caprice d'une poignée de savants, en rébarbative Ashtart (une marque de machines allemande?), que le pauvre Assourbanipal a été rectifié en Ashurbanipal, on se demande ce qui restera de la façon française d'écrire, et partant de voir, Nabuchodonosor, Salmanassar et autres légendaires Haroun-el-Rachid (on lit déjà quelques Harûn al-Rashid) lorsque la guerre d'Iraq (Iraq?) sera terminée.

A moins peut-être, sait-on jamais, que d'ici-là quelques grandes plumes académiques ou francs-tireuses se dressent contre cette forme de « dépossession » de notre environnement culturel, de notre histoire-géo, de tant de beaux noms propres bien ronds et bien cirés, cette dépossession dont sont actuellement victimes les francophones à cause de la facilité des médias ou des lubies de quelques « experts ».

Jean-Pierre Péroncel-Hugoz

Non lira avec profit le sévère et savoureux Ce français qu'on malmène, de Pierre-Valentin Berthier et Jean-Pierre Colignon (correcteur en chef du Monde), publié tout récemment par Belin (250 p.). Signalons aussi la réédition enrichie des croustillants Mots de la franco-phonie, du linguiste Loïc Denecker (Relin)

### ESCALES

Voyage

#### La Sorbonne en voyage

Les professeurs de la Sorbonne partagent leurs recherches avec le grand public dans le cadre de l'université Inter-Ages. Pour son dixième anniversaire, cette université part en voyage, ajoutant à son cycle de conférences, l'étude sur le terrain. Une première qui comporte six projets dont un en Norvège du 11 au 18 juin, avec croisière sur le Mermoz et des conférences de Régis Boyer, professeur d'études germaniques et scandinaves, sur les Vikings notamment (huit jours, à partir de 8 910 francs). L'Indonésie sera commentée par Olivier Sevin, maître de conférences. Un circuit très complet. Par les lieux visités et les sujets traités. Principales étapes : Djakarta, Bogor, Bandoung, Jogjakarta avec le temple de Boroboudour et le Kraton, palais du sultan, le mont Bromo, un volcan en activité, le lac Batubalan, les bains sacrés de Tampaksiring et deux jours à Bali. Au nombre des conférences : « De la fondation de Batavia à la ville contemporaine de Djakarta », « Le jardin botanique de Bogor», « Le Raffles et l'intermède anglais », « A propos de Prabanan et Boroboudour», « Les Etats hindouisés d'Indonésie », « Les arts de cour », « Java, un modèle de révolution verte », « L'économie de plantation ». Quinze jours, du 4 au 18 septembre, 18 850 francs de Paris à Paris. en pension complète. Supplément chambre individuelle: 2 575 francs. Renseignements et inscriptions auprès de l'université Inter-Ages de Paris-Sorbonne, galerie Richelieu, salle nº 11, 1, rue Victor-Cousin, 75005 Paris, tél.: 40-46-26-18/19.

### La Norvège de l'Express côtier

La ligne de l'Express côtier existe depuis presque un siècle. De Bergen (à la même latitude que les Shetland) à Kirkenes (à la frontière de l'Union Soviétique), ses onze bateaux longent les côtes de Norvège, transportant hommes, marchandises et courrier. Un parcours de 2 500 milles marins avec trente-cinq escales. On peut monter sur l'un de ces bateaux pour une croisière de huit ou treize jours. Scanditours (dans les agences de voyages) consacre une très belle brochure à cette croisière inhabituelle. Les départs sont



quotidiens, l'itinéraire possible dans les deux sens. Huit jours, de 11 350 F à 14 180 F selon l'emplacement de la cabine. Un prix comprenant les vols Paris-Oslo-Kirkenes et retour, la croisière de Kirkenes à Bergen en pension complète, la nuit d'hôtel à Oslo en demi-pension et l'assistance d'un guide parlant anglais. Départs lentre le le mars et le 30 avril. Treize jours, de 11 190 F à 15 370 F.

suivant le mur, au fil de la Spree, le long de la Havel. Couronnement de ce dossier, une carte détachable bourrée, au dos, d'informations et d'adresses d'un étudiant berlinois chauffeur de taxi. Un mini-guide en soi. En complément, l'Allemagne orientale et un cahier indépendant sur l'art baroque, superbement illustré. En kiosque, le numéro:

160 p., 45 F.

### Trésors en Bourgogne

Elle aime à se qualifier de « belle endormie ». Une expression qui lui convient parfaitement.

Provinciale, Dijon le reste – c'est son charme – malgré ses deux cent mille habitants, agglomération comprise. Une ville-atmosphère à une heure vingt minutes de Paris seulement en TGV. L'ancienne capitale des ducs de Bourgogne garde de ce passé brillant un héritage impressionnant avec ses huit musées, dont celui des beaux-arts. En trois jours, on peut connaître Dijon et les hauts lieux que sont Fontenay et son abbaye cistercienne romane, Semur-en-Auxois, cité médiévale

fortifiée avec sa collégiale et l'ancien couvent des Jacobins, Vézelay sur sa colline, Beaune, ses hospices et ses Rencontres internationales de musique (en juillet). Une agence de voyages, Bourgogne Tour Incoming (14, rue du Chapeau-Rouge, 21000 Dijon, tél.: 80-30-49-49), propose un forfait weck-end de trois jours francs (du vendredi matin au lundi matin) qui plaira, car il allie l'hébergement et un programme de visites à la liberté de déplacements en voiture, avec

présence d'un guide. Le prix est fonction de la saison, de la catégorie de l'hôtel et du nombre de personnes. En basse saison (de novembre à mars et en juillet-août), sur la base de deux participants, 3 233 F par personne, en 4 étoiles, véhicule et un dîner gastronomique compris; en haute saison, 3 648 F. S'il y a quatre participants, de 2 095 F (2 étoiles) à 2 188 F (4 étoiles) en basse saison et de 2 240 F à

Sélection établie par Patrick Francès et Danielle Tramard

2 603 F en haute saison.

### TELEX

La montagne française affiche complet? Pas tout à fait. Ainsi La Tania, dernière station du domaine des Trois Vallées, en Savoie, propose, pour son lancement, 30 % de réduction sur l'hébergement hôtelier jusqu'au 5 avril, vacances de février comprises.

Réservation au (1) 47-58-50-00.

Sri-Lanka, dix jours, 4 500 F tout compris : vols, hébergement en hôtel de la catégorie, pension complète, visites en car climatisé. Départ le 7 mars. Pas de visa, un passeport suffit. Auprès de Voyageurs en Inde (45bis, rue Sainte-Anne, 75001 Paris, tél. : 42-61-77-08).

Que choisir consacre, dans son numéro de février (24 F), un dossier de sept pages aux séjours linguistiques des jeunes à l'étranger. Sans recommander tel ou tel organisme, le mensuel des consommateurs analyse les écueils et donne des conseils.

Week-ends musicaux à Saint-Jean-de-Luz sous la direction artistique de Catherine Collard. Trois concerts par mois, les vendredi (21 h 30), samedi (21 h) et dimanche (11 h). Du 29 au 31 mars, 17 au 19 mai, 7 au 9 juin. Programme différent chaque jour, répertoire classique. Avec Bruno Pasquier et Pascal Moragues notamment. Les trois concerts, 300 F.
L'hébergement, de 100 F/nuit en 2 étoiles à 480 F en 4 étoiles et demi-pension.

Week-end Mozart, à Vienne : un opéra (Idoménée le 25 mai, Cosi fan tutte le 1<sup>er</sup> juin, la Flûte enchantée le 27 septembre), une causerie de la cantatrice Christa Ludwig à l'hôtel Sacher et deux nuits à l'hôtel Impérial. Trois jours, 7 950 F au départ de Paris; 7 725 F au départ de Nice. Agences de voyages,

agences Air France et Jet Tours (47-05-01-95 et 47-42-06-92 à

Les disponibilités hôtelières, prix et réservations des 700 hôtels des chaînes Lucien Barrière, Sofitel, Novotel, Mercure, Ibis et Urbis, 58 pays au total, sont accessibles par Minitel, code 3615 Resinter. Réservations de 24 heures à un an à l'avance avec carte de crédit. Si les hôtels sont complets, Résinter propose une solution de rechange le plus proche possible.

Paris Passion aide les sociétés à recevoir leur clients de marque et se flatte de leur faire découvrir une capitale inédite. Renseignements: 5, rue de Provence, 75009 Paris, tél.: 42-46-61-84.

Tarifs réduits sur vols réguliers vers les Etats-Unis, le Canada et l'Asie avec VIA voyages. Une brochure à demander dans les agences VIA voyages (notamment 34, avenue du Général-Leclerc, 75014 Paris, tél.: 45-41-52-58) avec les explications qui s'imposent.

Le Bristol et le Sacher à Vienne, le Grand Hôtel et l'Hotell Diplomat à Stockholm, Le Négresco à Nice sont quelques-uns de ces 228 hôtels de grand luxe recensés dans le guide illustré « Steigenberger Reservation Service ». Pour l'obtenir ou réserver, former le numéro vert 05-12-24-36.

Le Sénégal, du 2 au 9 mars, 4 710 F par personne, comprenant les vols, les transferts et sept nuits en demi-pension dans deux établissements, au choix. situés à 70 km de Dakar. Avec Go Voyages (22, rue de l'Arcade, 75008 Paris, tél.: 42-66-18-18 ou minitel 3615 GO Voyages).

# Le mistral, fidèle compagnon des Baux



«Les Baux ont toujours été un haut lieu de Provence et sont restés un conservatoire des traditions. » L'homme qui parle, Louis Siaud, libraire-bibliophile et félibre avignonnais, ajoute: «C'est un peu notre Lourdes à nous, notre lieu de pèlerinage. » Voyage et rencontres dans le village cher à l'auteur de Mireille.

A nuit La mort. Le vent. Telles 🖢 sont les trois divinités complices qui semblent veiller sur le promontoire des Baux-de-Provence en 1945, au lendemain de la guerre. «En pénétrant à l'intérieur du village, pourra écrire quelques années plus tard l'architecte Fer-nand Ponillon lors d'un relevé des lieux (1), on est saisi par le silence, la sensation de mort, de fin... Le visiteur ressent une angoisse qui l'incite au recueillement... Si l'on devait donner une devise à la cité figée comme après un cataclysme, on inverserait [celle de son oratoire protestant] Post tenebras lux, pour graver : Après les lumières de la vie, les ténèbres.»

Deux hommes aux cheminements fort divers, qui auront en commun d'avoir foulé trente ans suparavant, dans l'enthousiasme. le sol de cet *« amanceliement d* pierres, ossuaire de rochers où transparence de l'air, silence, solitude sont naître le sentiment de la grandeur (2) », deux autodidactes, artisans d'exception dans leur domaine, ont été suffisamment séduits par ces ténèbres-là pour penser qu'ils pourraient bien ne pas être les seuls à céder à leurs charmes et attirer à eux, qui des compagnons, qui des hôtes.

, et a pagigrafi

127 127

2000 1000

---

. 142 x 922

Louis Jou, le Catalan (mort en 1968), typographe et illustrateur, esprit d'entière dévotion au livre, qu'il conçoit du dessin et de la fonte de la lettre A à l'impression du Z, s'installera le premier dans la commune en 1940 (3). Son atelier sera inauguré le 6 mars 1946 au son du violoncelle d'un frère en liberté, Pablo Casals. Le second, Raymond Thuilier, le Savoyard, se lancera à la veille de Noël 1945. Jon lui prêtera ses bras pour la transformation de la bergerie de Baumanière en Oustau, l'une des auberges qui commanderont si bien le voyage, selon la hiérarchie du bonhomme Michelin, que les souverains du plus lointain étranger ne sauront plus passer sur le sol de France sans venir faire soumission anx Baux.

sigeance et de tradition, producteurs de ces choses précieuses et chères qui ne se laissent pleinement aborder que par leurs semblables en culture. L'un perché sur le roc, au plus près du ciel, avec ses uges et ses composteurs. l'autre an bord du fertile vallon de la Fontaine, tout contre la terre nourri-Après les Provençaux comme le poète populaire Charles Rieu, si prisé de Mistral, et la conteuse Marie Mauron, qui fut institutrice des Baux entre les deux guerres, ils ont commencé, non sans paradoxe au fond, à dissiper les ténèbres du lieu et contribué à le faire revenir du côté des vivants. A le réanimer. Après tout, cela

n'empêche pas le vent de souffler. C'est ce mistral gorgé d'histoire, impitoyable aux ennemis de sa liberté, qui faillit emporter, un jou d'avant printemps, le menu Deng Xiaoping. Car, rite ou épreuve, les invités que Baumanière honore au nom de l'Etat doivent payer tribut à la commune, aux pierres et aux paysages et se hisser sur le roc. Dans un cauchemar de paparazzo, défilèrent ainsi (même heure, même endroit, comme interchangeables) la reine Elizabeth II, Churchill, Truman, le chah, de Gaulle, Kennedy, les premiers Soviétiques ou Japonais, et, en compagnie d'un jeune et sou-riant Jacques Chirac en tenue d'été, un non moins souriant jeune homme qui n'avait pas encore abandonné le costume civil (mal coupé) pour le battle-dress : Sad-

Du vent. Puis de la lumière. Non pas celle qui met à portée de regard l'étang de Berre, distant d'une quinzaine de kilomètres, ni celle qui accorde à chaque visiteur l'acuité du guetteur sur les routes, le reconduisant vers le passé et sa forteresse, mais celle, tout intérieure, qui imagine, qui prévoit, qui transforme. Celle que le libraire-bibliophile félibre avignonnais Louis Siaud (Roumanille) a

rencontrée chez Louis Jou et Raymond Thuilier, « phare qui illu-mine, qui annoblit », puisqu'il s'agit bien d'une nouvelle noblesse engendrée d'elle-même, l'ancienne ayant failli en abandonnant la cité.

« Les Baux ont toujours été un haut lieu de Provence et sont restés un conservatoire des traditions, estime Louis Siaud. C'est un peu notre Lourdes à nous, notre lieu de pèlerinage. Et puis, en quelques

dépassant actuellement le million et demi (mais dont un tiers seulement parvient justru'au château) et ani font des Baux l'un des tout premiers monuments visités de France, L'imagination sera sommée d'affronter le réel, non sans pédagogie, pour conduire au savoir. Par quels détours multipliera-t-elle le nombre d'« élus », comme Fernand Pouillon, qui se félicitait que « Les Baux offerts,

ouverts à tous, gardent un secret Avignon

debout et fardé, » D'un lieu où la mort est si familière et si proche, on'attendre d'autre que l'exigence d'un testament?

Testament que Jean Cocteau-Or-phée devait y filmer-écrire en 1959 : « Je boite vers l'appel du Val-d'Enfer des Baux / Et j'orne par les trous de sa funèbre éponge / Une nuit attentive au choix de mes tombeaux.» C'est dans un tournant de ce Val-d'Enfer (sur la D27, ancienne et belle route venant de Saint-Rémy) où Les Banx semblent émerger soudainement de leur gangue de pierre, qu'Orphée rencontrera l'émissaire de sa mortelle et raisonnable ennemie Minerve : échange d'un long regard, sans curiosité ni haine, de repérage approfondi.

An ieu de mort et de résurrection à travers la marche avantmarche arrière du cinématographe, l'Histoire avait formé Les Baux depuis longtemps. Et quel Baussenc aurait on s'étonner de croiser Œdipe sur les chemins de ce filmcénotaphe, lorsqu'il peut passer chaque jour devant le Sphinx (de Roquetaulière, il est vrai). Restait à trouver le logis d'une nouvelle mythologie qui ne portât pas ombrage à celles, provençale et populaire, de la cabro d'or (la chèvre d'or) ou de la sorcière Tavèn que Frédéric Mistral fit logiquement emménager dans la grotte des Fées. Qui, avant Cocteau, avait pris garde que, depuis des siècles, des hommes s'affairaient à cet ouvrage? Les carriers, qui, à chaque bloc extrait du roc, ouvraient un espace supplémentaire aux

La moiasse des Baux sur laquelle et dans laquelle est construite la cité autorise une rare intimité entre les extravagances de la nature et la géométrie humaine. L'extraction de la pierre se fondra d'ailleurs si bien dans le paysage que l'on creusera jusqu'à la fin du siè-cle dernier, au péril du passé, dans le cœur de la ville et sous les fondations du château. Plus loin, chaque pierre emportée vers les bâtiments de Fontvieille on d'Arles ouvrait un peu plus dans la mon-tagne les portes des tombeaux des

« Ce lieu n'est ni égyptien, ni grec, mais culturel et cultuel, dit le comédien-scénographe Jean Des-champs, qui a repris la plus importante carrière en activité, celle de Sarragan. Avignon est fini, il n'y a plus qu'à tendre un véium de Chagall et c'est l'Opéra. Ils ont tué l'anti-théâtre que nous avions recherché avec Vilar. Ici, je tente de marier gestion et esthétique, et de répondre à l'injonction de Valéry : «Fais que ta carrière soit une statue!» Lentement s'est élaboré un théâtre par ablation : on enlève la pierre et on laisse les piliers. 30 000 mètres cubes ont été évacués depuis douze ans. J'approche

du point où je devrai m'arrêter, ce point d'accord où un mouvement émotionnel sera créé avant que le spectacle commence. Cela tient au rapport des volumes et à la conscience de la qualité acoustique.»

Si Jean Deschamps songe à ce qu'un Jean Vantier saurait écrire pour le lieu, c'est Ariane Mnouchkine (elle l'aurait déclaré « plus beau théâtre d'Europe ») qui devrait y conduire ses Atrides dès cet été. Lucien Clergue, qui avait accompagné Jean Cocteau à Mycènes lors de la préparation du Testament d'Orphée, ne raconte-t-il pas que, dejà, le poète n'envisageait pas ailleurs le tombeau d'Agamemnon. Comment échapper à la Grèce? A l'Egypte? A la Méditerranée? Et pourquoi? Lorsque toute l'Histoire se mêle de mythologie et que Les Baux se veulent descendre du mage Balthazar, dont ils conservent la belle devise : «A l'azard Beautezar», et les armoiries d'étoile d'argent à seize

rais sur fond de guenles? « Quand je suis allé à Jérusalem. j'ai retrouvé ces mêmes collines des Alpilles, cette sensualité de seins et de croupes, dit Lucien Clergue. Et lorsque je monte sur le plateau, sans que je puisse précisément en définir la raison, la vue m'évoque toujours l'Egypte. Trop de légendes, trop d'Histoire. On ne peut pas dessiner Les Baux. On ne peut pas les cinéma a pu y réintroduire la taille

Envoi vers les tenants d'un régionalisme pictural qui n'ont pas l'ombre de l'ombre du talent des gastronomes locaux, quand bien même ils logent en site classé? Envoi vers les milliers de possesseurs d'appareils photos quotidiennement pressés? Ou hommage aux Baux éternels et romantiques de son enfance, a prolongement de Montmajour où commence la route sacrée qui y conduit ». Après avoir dévoré le jour, les cars de touristes grignotent la nuit d'été. Pas un qui ne sache les clairs de lune sur le roc. Loin est le temps où, raconte Lucien Clergue, Picasso pouvait passer une pleine nuit en tête à tête avec Mairaux sur le plateau, avec pour seul témoin le vent. Car reste le mistral. Le mistral d'hiver, dont aucune Californie n'aura raison.

> de notre envoyé spécial Jean-Louis Perrier

(1) Il serait avisé de rééditer sous une forme accessible le texte de ses Boux-de-Provence, tirés à deux cent cinquante mplaires chez F. de Nobelc en 1973.

(2) Pierre Seghers, dans son Louis Jou, rchitecte du Livre et des Baux (1980). (3) Jusqu'au 21 mars, exposition t Louis Jou, architecte du livre» au Musée Gutenberg, à Mayence.

à 20 km d'Arles et 30 km d'Avignon (gares SNCF). Aéroports d'Avignon-Caumont et de Nimes-Garons (à 40 km). Un sentier de grande randonnée, le GR6 y mène.

Lire les Baux de Provence, de Marcel Bonnet, auquel nous avons emprunté quelques références, 96 p., 95 F aux éditions de l'Equinoxe. Mas du Sacré-Coeur, 30 320, Marguerittes. A (tél.: 90-54-33-21). •

Les Baux-de-Provence sont compléter par la précise brochure trilingue de l'office du tourisme (Histoire et plans pour visiter les Baux) 48 p., 5F et le Guide Bleu Provence, Alpes, Côte-d'Azur, 912 p., 178 F.

> L'étroit vallon de la Fontaine, au pied du roc, recèle trois grandes tables et lieux de séjour : l'Oustau de Baumanière et la Riboto de Taven (fermés durant l'hiver) et la Cabro d'or

Age en pleine Californie. Celle-ci s'étend de plus en plus au bas, tandis qu'en haut on croit encore voir les sorcières sortir de la pierre.» Une Californie trop cossue, qui pour un peu ferait passer au présent les strophes de Frédéric Mis-tral dans Mireille: « Des Baux je ferais ma capitale! Sur le rocher où il rampe aujourd'hui, je rebatirais notre vieux château en ruine : j'y aiouterais une tourelle qui, de sa pointe blanche, atteindrait les étoiles! ... »

Ces Banx-là, qu'aurait pu rêver un Viollet-le-Duc, ne sont plus de mise. Raymond Thuilier, maire et maître de la commune, vient de lancer du haut de ses quatre-vingt-quinze ans un plan d'une quinzaine d'années de fouilles et d'aménagement de la partie nord essentiellement, où se trouvait la forteresse démantelée en 1633 à la demande des habitants, las de violences. « Ainsi, commente l'architecte Hugues Bosc, le plateau aban-donné depuis trois siècles et demi, qui est l'âme des Baux, en redevien-dra l'élément central.» Outre un immense lieu scénique sur le «ter-ras», on envisage l'installation de musées in situ, gorgés des découvertes que ne manqueront pas de faire les archéolognes sur ce terrain parcouru par les hommes depuis que ce temps est le leur.

Voilà qui signera la fin du «crapahutage anecdotique», selon le mot d'Hubert Bosc, de visiteurs

sensation, sans doute s'embarrasse-t-elle moins d'histoire que de mythologie. La montée jusqu'an village – pour peu qu'on renonce à l'automobile – à travers la pierre qui partout repousse le maquis, telle un squelette qui aurait, centi-mètre après centimètre, raison de la chair, apparaît comme l'inquié-tante et fortifiante traversée d'un

Styx minéral, prolongeant la vie jusque dans l'au-delà.

qu'ils ne divulgent qu'aux élus : à

ceux qui peuvent, face au paysage

étonnant, imaginer la sensation ini-

tiale, le choix des premiers occu-

Un choix qui offre tous les

contours de la nécessité: site

imprenable (sans cesse pris et

repris), entouré de riches terres

rouges d'alumine, couvertes d'oli-

viers, et qui paraît avoir été dressé

et dessiné comme modèle pour un

Moyen Age d'écolier. Quant à la

pants»?

Nécropole si naturelle, que l'on peut, comme Alexandre Dumas, imaginer une continuité entre vie et mort, et, en décrivant le cime-tière de la Vayède en 1835, peindre avec la plus grande précision Les Baux un hiver d'aujourd'hui : «Je m'assis au milieu de cet étrange cimetière, les pieds pendant dans une tombe, et je restai les yeux fixés sur cette ville extraordinaire, habitable et qui n'est point habitée, morte et conservant les apparences de la vie, enfin pareille à un trépassé revêtu de ses habits.

#### OFFRE SPÉCIALE JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 1991 ramada hõtel venise

Sculement 750 FF par personne pour 3 muits Avec le petit-déjeuner compris Pour réserver téléphoner : 1939-41-5310500

Fax: 1939-41-5312278 Télex: 433294 RAMVE

# Ténériffe refuge de haute mer

« A leur arrivée, les gens qui sont saturés de télé se trouvent en manque. Ils cherchent des informations partout comme des drogués, et puis, après, on oublie tout ». commente le même responsable touristique sur le ton du clinicien. Les palaces du front de mer ressemblent à des établissements thérapeutiques où l'Occident soigne ses chimères et ses

immmobilier italien tout proche, qui travaille pour le compte d'une société américaine spécialisée dans la multipropriété: «Les du 15 janvier. Tout le monde a eu peur. Même les Canariens on fait des stocks, comme chez vous. Il a fallu que le gouverneur parle à la télé... Maintenant les affaires quinze jours, la guerre sera finie, las pas le terrorisme. » Un geste fou dans un aéroport. c'est en effet la grande crainte des pro-

(35000 lits) de la côte sud où l'on dit en plaisantant qu'un hôtel se construit tous les jours, est une colonie anglaise, contrairement à ce que son nom indique. La ruée hivernale britannique (une progression de 25 % en janvier 1991 par rapport à janvier 1990) a été moindre. Question de solidarité avec les boys, estime un promoteur. Le patron local de l'agence espagnole Insular explique : «On a perdu deux semaines, du 15 au 30 janvier. Avant la guerre, les réservations étaient très bonnes. On pensait que la crise qui règne aux Canaries - en effet on a beaucoup construit, comme des fous - allait se résorber. Le 15 janvier, les réservations se sont taries. Les gens ont eu peur de prendre l'avion. L'argent du voyage a peut-être servi à faire des stocks... Et puis la presse allemande a raconté que des Scud étaient pointés sur les Canaries depuis le rivage mauritanien. Il y a eu des démentis

Il est 13 heures ce vendredi 15. Le de notre interlocuteur. Une voix que Saddam met un genou en terre et se déclare prêt à traiter. Le pic de Ténérisse entir se dévoile comme pour mieux capter le soulagement des hommes. Le directeur reprend : « Nous sommes très loin de la guerre ici. Nous allors avoir un boom cet été. C'est sûr. Ce n'est pas agréable de voir souffrir les collègues mais la mort de l'un c'est toujours le pain de

Dans le seir qui tembe, Puerto-de-la-Craz s'habille pour le carnaval. Des diables masqués, toutes comes dehors, virevoltent, se coulent dans les ruelles. Des touristes hilares et des perroquets cérémonieux posent petit stade cerné par l'océan, dominé par un oratoire où s'accroprojecteurs. Un petit groupe d'Ardé-chois déambulent craintivement Puerto porte encore le nom du géné-



gros fruit mûr. Les voilà aux Cana-ries. Place Charco, ils se réfugient dans le Rincon de la Puerte où

APARIS

Une plume à La Closerie

mesure que la liste des conditions avent de s'élancer dans sa croisade irakiennes s'allonge, les visage se antirépublicaine, aujourd'hui transici c'est la guerre économique»,

de notre envoyé spécial Régis Guyotat

### /ACANCES-VOYAGES

### **HÔTELS**

### Côte d'Azur

### 06400 CANNES

HÖTEL LIGURE\*\*\* NN 5, rue Jean-Jaurès - 06400 CANNES Tel.: 93-39-03-11. - Telex 970275 FAX 93-39-19-48. A deux pas du Palais des Congrès. Climatisé, insonorisé, chambres TV couleur. Tél. direct, minibar.

### NICE

HÔTEL LA MALMAISON Best Western \*\*\*\*\*N Hôtel de charme près mer, calme, grand confort.
50 CH. INSONORISÉES ET CLIMATISÉES COULEUR PAR SATELLITE Restaurant de qualité. B, boolevard Victor-Hago, 06000 NICE. Tél.: 93-87-62-56 – Télex 478410. Télécopie 93-16-17-99.

**HÖTEL VICTORIA\*\*\*** 33, boulevard Victor-Hugo 06000 NICE - Tél. : 93-88-39-60. Plein centre-ville, calme. Petit parking, grand jardin, chambres TV couleur, cable. Téléphone direct, minibar,

### Montagne

05350 SAINT-VÉRAN (Hautes-Alpes, parc rég. du Queyras) 2 040 m. site classé du XVIII siècle Eté-Hiver, plus haute comm. d'Europe 2 kôtels 2 étoiles

Logis de France Ski de fond, piste, promenade Meublés, chambres studios, chambres, 1/2 pens., pens. complète, séj. libres LE VILLARD, tél.: 92-45-82-08 LE BEAUREGARD, tél.: 92-45-82-62. FAX: 92-45-80-10.

#### 74740 SIXT HÔTEL PETIT TETRAS\*\*\*NN

Au pied des pistes en hiver. Au départ des randonnées en été. 26 chambres calmes et confortables. Piscine chauffée en été. Tél.: 50-34-42-51, Fax: 50-34-12-02,

### Paris

### PORTE DES LILAS

HÖTEL LILAS GAMBETTA\*\* 223, avenue Gambetta Tél.: 43-62-85-60 Télex: 211838. Fax: 43-61-72-27 Chambres insonorisées (290 F à 340 F) TV couleur, Tel. direct, minibar.

73, rue Saint-Jacques ambres avec bains, w.-c. TV content. De 280 F à 420 F - Tél. : 43-54-92-55.

### **Provence**

LE MAS DE GARRIGON\*\*\* yous attend pour quelques jours de détente, au calme et en sécurité. Cuisine du marché - Bibliothèque Feu de cheminée - Équitation ROUSSILLON 84220 GORDES Tel.: 90-05-63-22

### lle Maurice

HÔTEL BELLE MARE Plage magnifique. Chambres superbes. ne internationale raffinée.

Sports nautiques gratuits. Golf à proximité. Animation Renseignements et réservations PARIS. tél. : (33-1) 45-61-92-58. Fax: (38-1) 42-25-66-40.

### Suisse

### 3920 ZERMATT-VALAIS-SUISSE

Hittel HOLIDAY 60 lits, situation tranquille et enso-leillée, à proximité du funiculaire

Sunnegga. Chambres avec balcon -cuisinette - bar - bains - w.-c. -radio - téléphone - TV. Hall d'ac-cueil avec bar. Restaurant. Entrée gratuite dans une piscine couverte. Téléphone : 1941/28/67 12 03, famille R. Perren, fax 1941/28/67 50 14.

### **TOURISME**

#### SKI DE FOND Haut Jura 3 h Paris TGV

Yves et Liliane vous accueillent dans une ancienne ferme franc-comtoise du XVII<sup>e</sup>, confortable, rénovée, chbres 2 personnes avec s. de bns, w.-c. Ambiance conviviale, détente, repos. Accueil 14 pers. maxi., tables d'hôtes. Cuisine mijotée (produits maison et pain cuit au vieux four à bois). Poss. nd. pédestres, patin à glace, ten VTT. Pension complète + vin + matériel de ski + accompagnement 2 300 F & 2 750 F pers/semaine. Renseignements et réservations (16) 81-38-12-51. LE CRÊT L'AGNEAU La Longeville – 25650 MONTBENOIT.

### **Paris**

I La Closerie des lilas a pu être – et rester – ... éminemment stratégique, sa position: carrefour, croisée HÖTEL DIANA \*\* des chemins, Montparnasse à l'abri de Montparnasse, Observatoire en retrait, Luxembourg comme marge d'air vivante. Trois mondes, donc : le parc, la ville agitée, le sommeil en plein jour des télescopes donnant sur la nuit. Et, là, plus qu'un restaurant, un bar ou une terrasse : un angle

de métamorphoses. La Closerie n'est pas fermée mais ouverte, c'est un espace tournant qui a échappé à l'aplatissement généralisé des endroits de consommation. On connaît le: programme de la marchandise : affadissement, normalisation, nervosité, évacuation des clients en série, kitsch martelé en boucle. Ici, résistance du vieux monde : piano, chaleur complice du ser-vice, temps qui s'écoule comme si

> fluide se poursuit sans ordres. Les clients ont l'air de se parier comme si l'usage de la parole était encore possible au-delà des affaires en cours. On est « de La Closerie » comme on est « de chez Lipp » (je cherche en vain un troisième exemple). Il faut mettre un nom propre sur cette histoire gaie et détendue, de mère et de fils : Jacqueline et Jean-Pierre Milan. Ils sont chez eux, et

rien, vraiment, ne pressait. Qu'on

soit à la brasserie, au bar ou au

restaurant, dedans ou dehors

(l'été), une même circulation

ici, travaillent. Hemingway, dans Paris est une sele, raconte sa rencontre avec Fitzgerald à La Closerie : « Il me demanda pourquoi j'aimais ce café, et je lui parlai du bon vieux

tant mieux. Un bouquet de lilas,

en passant, à leur intention, ainsi qu'à l'intention de tous ceux qui,

temps, et il s'efforça de l'aimer à son tour, et nous nous assimes, mol avec plaisir, et lui tâchant d'éprouver du plaisir, et il me posa des questions et me parla des ècrivains et des éditeurs et des agents littéraires et des critiques et des potins et de la situation économique que doit affronter un auteur à succès, et il était cynique et amusant, et très sympathique et affectueux et plein de charme, même pour un homme qui a l'habitude d'être sur ses gardes dès qu'on commence à lui montrer de l'af-

Cette scène s'est déroulée il y a soixante-dix ans, mais elle pourrait être d'aujourd'hui. Je veux dire qu'un écrivain peut encore n'aperçois pas le titre du livre. avoir l'impression d'exister en ce C'est l'hiver. Un jeune couple

lien, et même sortir un carnet de sa poche, noter sa journée, les souvenirs ou les pensées qui lui sont venues pendant qu'il marchait vers son whisky, ses huîtres, son champagne ou ses langoustes, ou simplement son café. Il peut se taire ou parler, rêver, discuter, regarder. Au dix-huitième siècle, il serait allé au Palais-Royal, à La Régence. Mais peut-être le neveu de Rameau, devenu tout autre, a-t-il une chance, un jour, de reprendre ses improvisations de ce côté-ci ?

J'observe cette jeune femme, Que lit-elle ? Lolita, de Nabokov. Et cette autre ? Les Ecrits de Lacan. Et cette autre encore ? Je un coin. Il paraît qu'il y a un grave conflit sur la planète. L'information désinformée fait rage, les journaux et les magazines s'interrogent fièvreusement sur la vraie nature du Coran. Encore un verre avant de rentrer travailler dans le soir télévisé du Goife. Le pianiste commence à jouer. C'est l'année Mozart, paraît-il. On reverra ça au printemps. La Closerie des lilas, où des surréalistes, autrefois, ont crié « A bas la France » en pleine guerre du Rif, en a vu d'autres. Je repense à la phrase qu'Hemingway écrivait en capitales dans une de ses lettres à Fitzgerald: UN ECRIVAIN DOIT ÉCRIRE. C'est tout.

fatigué flirte quand même dans

Philippe Sollers



Livre en couleur de 320 p. Prix 145 F Vente en librairie ou sur commande adressé avec votre règlement (port offert)

06560 VALBONNE - (1) 83.95.82.15



### IMMOBILIER DE TOURISME

Chaque deuxième semaine du mois le VENDREDI, daté SAMEDI, dans le supplément MONDE SANS VISA en couplage avec LE MONDE RADIO-TV

Noir, bichromie. Possibilité quadrichromie. Renseignements insertions: 45-55-91-82, p. 4324.

Retol Katma

٠:

- ----

· -----

-----

in the start of

Therese are

>-----

- -- west

-- -<sub>1045</sub>

ा इ.<del>इ.</del>.

هدا من الرجل

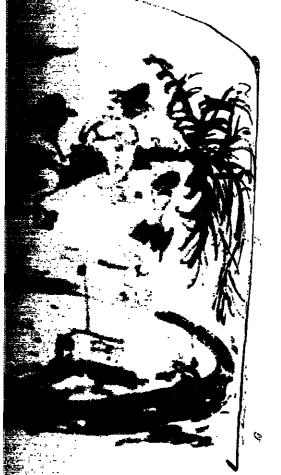

Jusqu'en 1973, le Népal ne restreignit en rien la vente du haschich et de l'opium : les chemins de Katmandon 'avaient su se parer de « séductions » propres à retenir en foule une génération désemparée venue d'Occident. Ce monde d'artifices est mort. Vérification dans Freaks Street.

# Retour à Katmandou



mique. Et si, dans le quartier de Thamel et dans Freaks Street - la rue des Monstres - abondent encore les boutiques à tuniques et les échoppes à breloques, le gros des visiteurs s'attarde moins en fumeries dans la vallée qu'il ne s'apprête, dûment équipé de Nike, de Converse et de Fila, pour un trekking encadré, autrement dit une randonnée sur les pentes himalayennes. Le temps du Népal a passé comme une mode. Le pays natal de Bouddha retourne à ses bientôt vingt millions d'habitants, au rythme sans à-coups du cycle rural.

L'aéroport de Katmandou, la construction la plus moderne de la ville, est flanqué d'un premier gage concédé à la modernité et à l'aide internationale : un terrain de golf râpé permet aux émis-saires japonais de ne pas perdre leur swing. Alentour, maisons de torchis, carcasses de voitures abandonnées, petits potagers verts, animaux en liberté forment un paysage urbain que l'on trou-



liste soviétique, le révisionnisme chinois et toutes les réactions.»

Un tel refus des théories importées s'explique dans ce pays qui ne se laissera jamais coloniser et ne s'est ouvert aux visiteurs que tard : comment entrer sans effraction dans les temps modernes? Le Népal n'a jamais été senle-ment cette collection de vignettes que le dernier quart de siècle a amoncelées sur son compte.

Dans Tintin au Tibet, c'est de Katmandou qu'Hergé faisait par-tir son héros à la recherche de son ami en perdition dans l'Himalaya : pour être moins inaccessible que Lhassa, la capitale du Népal n'en a pas moins abrité de tout temps les expéditions en partance pour les sommets du monde, Everest, Lhotse, Annapurna. Or, jusqu'en 1973, le pays ne restreignit en rien la vente du haschich et de l'opium: les chemins de Katmandou avaient su se parer de séductions délétères propres à retenir en foule une génération désemparée venue d'Occident. Ce monde d'artifices est mort, comme s'en va la jeunesse, la quarantaine

Le Népal s'est rendu à lui-même, pauvre et isolé, sale et illettré, mais sans désespoir. L'Inde finance, le Japon s'installe. On se déplace toujours à vélo à Katmandou, moins par vocation écologique que par nécessité écono-

verait aussi bien au Pérou qu'au Burkina. Si l'on roule à gauche, c'est la marque de l'influence indienne qui perdure ; les Népalais n'aiment guère le cricket, c'est la le signe infaillible d'une résistance au mode de vie britan-

New Road mône à Durbar

Square : la rue neuve aboutit à la place du Palais. Au cœur de la capitale, un foisonnement de tours et de statues, de pagodes et de monastères. Les façades de brique rouge, ornées de fenêtres et de portes en bois de teck ouvrage, les escaliers rouges, les sculptures et les fanions rouges, couleur de la force. Mais les coupoles des temples sont blanches, couleur de la sagesse, et les sages sont vêtus de jaune, couleur du savoir. Au milieu de la foule, une déesse vivante de huit ans appa-raît à la fenêtre de sa maison sanctuaire ; sur la pierre d'une borne sacrificielle, le sang des bêtes a peu à peu pénétré la matière, le granit semble du mar-bre rose. Les livres sur le Népal d'aujourd'hui parlent de Moyen Age, c'est bien plus le monde antique qui, d'un coup, s'insinue

Figures animales des dieux. comme en Egypte. Confrontation de luxe sacré et du profane misé-rable, comme en Chine. Au pied du « hippy temple », de petits hommes au torse nu, la taille

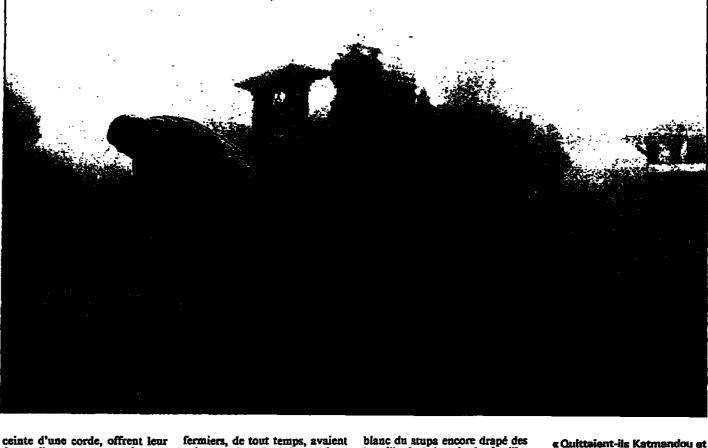

ceinte d'une corde, offrent leur force : ils peuvent porter les sacs de riz jusque dans l'Himalaya, 110 kilos hissés à 4 000 ou 5 000 mètres pour une poignée de roupies. Les enfants jouent aux billes, les soldats, les fameux ghurkas, montent la garde, de vicilles bagnoles se fraient un chemin entre les étals de légumes somptueux, potirons, gingembre, oignons, aubergines. La maind'œuvre est partout, comme la marque des dieux.

Traversée par la rivière Bagmati, Katmandou est moins une seule ville qu'une vallée fertile, un ensemble de bourgs et de cités adonné à l'agriculture et au culte divin. Le Népal, à l'origine plus hindouiste que bouddhiste, a fini par ne plus différencier les deux religions, et les réunir en un étrange syncrétisme dont les temples portent témoignage : bien des fidèles s'inclinent tour à tour devant les monuments des deux fois devenues une. Dans un périmètre de vingt kilomètres autour de Katmandou, un grand pan du Népal se donne sans précaution au regard étranger. Les travaux des champs, qui mobilisent cha-que citoyen de ce pays sans industrie, ne sont qu'une manière de rendre hommage à l'harmonieuse divinité du monde.

Duittaient-ils Katmandou et ses longues nuits enfumées, les « flower people » d'il y a vingt ans, pour parcourir les campagnes le long des chemins de rocaille et de poussière qui s'élèvent autour de la capitale? La Ring Road, route circulaire construite par les Chinois, venait d'octroyer d'un seul coup l'accès aux collines cultivées en étages, du lit de la rivière au sommet couronné par un temple. Pas un pouce carré de terre, déjà, n'était en friche : blé, riz, colza, légumes. A Thimi, le potier savait denuis des lustres comment faire un tour d'un vieux paeu, et les

cuit eux-mêmes les briques nécessaires à l'édification de leur maison. Tissus et masques, marionnettes et bijoux n'ont jamais cessé d'y être manufacturés. Et à Changu Narayan, stèles et grilles, portails et sculptures récompensent de leur équilibre et de leur silence le pèlerin attiré depuis des siècles par le bronze doré des statues. Les villageois jouent aux cartes ou à cet immémorial billard de table appelé « carroum », les épis de maïs sèchent aux fenêtres et les courges sur les toits, les chevreaux en liberté

Panauti, capitale d'un royaume déchu, mourut à son tour. Ses monuments sacrés sur le fleuve sesont installés dans la mort, qui seule, étrangement, leur redonne parfois vie : on brûle encore des corps sur une dalle face au cours d'eau, là-bas au bout de la passerelle gracile qu'un aveugle mené par un enfant franchit avec précaution, comme à l'aube des temps, comme dans un Picasso de la période bleue. Rien ici, assurément, n'a changé depuis l'an mil. A Swayambenath, au petit

rejoignent les petites filles clo-chant à la marelle.

matin. Le plus vieux temple de la vallée, au faîte de trois cents l'aurore, les fidèles font tourner les moulins à prière et livrent leurs offrandes aux cinq sens : le feu pour la vue, l'encens pour l'odorat, les fruits pour le goût, les fleurs pour le toucher, les cloches pour l'oule. Dans le monde vide de la foi bouddhique où la vie n'est qu'apparence, seuls comptent l'instant présent et la plénitude toute provisoire des sensations. Un croyant toque l'énorme bourdon posé à hauteur d'homme, signale sa présence aux dieux, s'approprie le sanctuaire. Au-dessus de lui, sur le dôme

blanc du stupa encore drapé des brouillards de la nuit, des familles entières de singes glissent sur le derrière en épluchant des immondices, comme dans une grotesque mimique de dérision.

Mals le singe hui aussi est sacré : à Patan, dite aussi Lalitpur, où demeurent les plus beaux temples, les plus belles fontaines du Népal, la statue écarlate de l'un d'eux orne la cour du palais royal. Sans doute le Népal a-t-il aussi séduit naguère par sa porosité : le sacré y paraît moins hiératique qu'en Inde, moins étranger qu'en Chine. Le roi de Patan trône certes au sommet d'un pilier, protégé par le cobra et l'oiseau; mais à son pied, une marchande de graines multicolores et un vendeur de sel étalonnent la juste place, le digne lot de l'espèce

Il n'est rien que d'humain dans la vallée de Katmandou : l'irrigation parfaite des cultures, les écoliers sortant de classe s'éclaboussant dans les canaux, les porteurs de fagots ou de glace, et même ces lions de pierre du seizième siècle renversés le long des chemins. Des experts affirment que le pays a un siècle et demi de retard sur l'Europe : c'est trop, ou trop peu. A la ligne électrique près, en quoi par exemple le vil-lage de Bungamati a-t-il évolué depuis notre Moyen Age?

Pour être survolé par les avions de la Royal Nepal Air-lines, il évoque pour nous les tableaux de Bruegel : des scieurs de long partagent des madriers, des gamins cul nu pataugent dans les mares avec truies et canards, des fileuses et des sculpteurs sur bois travaillent dans leur atelier de plain-pied avec la rue fangeuse.

Au milieu d'une belle place en terre battue entourée de maisons de briques et de bois, deux temples dédiés à Machendranath,

« Quittaient-ils Katmandou et ses longues nuits enfumées, les « flower people » d'il y a vingt ans, pour parcourir les campagnes le long des chemins de rocaille et de poussière qui s'élèvent autour

dieu de la pluie. Mais voici que s'annoncent les élections : les candidats ont peint sur les façades les symboles de leur parti, la charrue, le parapluie, espérant le suffrage des villageois sans autre repère. Ce qui fascine les enfants de Bungamati chez le visiteur, ce n'est ni la voiture, ni le jean, ni l'argent, mais le stylo à bille : ils efficurent timidement l'instrument et surtout, de longues minutes, vous regardent écrire.

Lu paix spirituelle à Pashupati-nath. Sur la rivière Bagmati, affluent du Gange, une autre Bénarès, dédiée à Shiva. Dans la stupéfiante mêlée du pèlerinage annuel de Shiva Ratri, des mil-liers de fidèles font de l'eau sacrée leur but, parfois ultime. On s'y purifie, on y meurt, on s'y consume. Visage convert de cendres, front marqué de trois traits, chevelure torsadée, les « sadhous » méditent et intercèconfère la drogue. Des heures durant, les fidèles attendront leur tour pour déposer leur don au pied d'un temple. Toujours, ce fut ainsi. Comment imaginer qu'il puisse un jour en être autre-

> De notre envoyé spécial Olivier Barrot

► Tourisme ou trekking, il est préférable de se rendre au Népal en voyage organisé. Le Monde de l'Inde et de l'Asie est un bon spécialiste du pays (15, rue des Ecoles, 75005 Paris. Tél. : 46-34-03-20).



C'est en plein coeur des montagnes du Tyrol que vous attend cet hôtel de haute classe internationale avec restaurants, bars, cafés et salons aménagés avec

Offre exeptionnelle à partir du 4 mars 1991 (voyage non compris): 6 jours demi-pension dans un appartement spacieux (45 à 78 m²). Piscine couverte (bassin de 50 m), bains bouillonnants, sauna, bain de vapeur et fitness club sans supplément. Seion catégorie, de 7800 à 10 200 ATS par personne (appartements occupés par 2 personnes).

Randonnées hivernales gratultes (du lundi au vendredi): Randonnées pédesires-grands espaces-dans un paysage de rève sur chemins bien déblayés. Les circuits de randonnée s'étendent sur environ

Semaines de randonnées nordiques (du lundi au vendredi): Fascinantes randonnées nordiques dans un des plus beaux domaines sklables. Forfait pour 5 jours d'accompagnement: 800 ATS par personne. Programmes beauté et mise en forme: de 2990 à 6100 ATS – demandez notre brochure détaillée.

INTERALPEN-HOTEL TYROL - Postfach 96- A-6410 Telfs-Buchen. Österreich - Tel. 19-45/52 62/6 06 Télex 047 00, 534 654 INHOB-Télécopie 19-43/52 62/60 61 90 - Réservations téléphone 19-45/52 62/60 62 81



INTERALPEN-HOTEL TYROL

THE RESERVE THE PARTY OF THE PA

. . ::- -

....

HLIER DE TOURISME

The state of the s

## **Bridge**

#### LA MANŒUVRE DE GUILLEMARD

Voici une illustration spectaculaire de la Manœuvre de Guillemard, qui consiste en général à laisser traîner un atout adverse pour faire une coupe que l'adversaire ne pourra pas surcouper.

- La donne a été jouée aux Olym-

| ♦ ¥ 3 2<br>♥ A 10 4<br>♦ A 10 5 3<br>♣ D 8 5<br>♥ 9 3<br>♦ R D ¥ 9 8 6 2<br>♠ 6 4<br>♠ A D 5<br>♥ R D ¥ 9 8 6 2<br>♠ A D 5<br>♥ R 10 9 7 6<br>♥ A U 7 3 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ouest ayant entamé le Roi de Carreau, comment Anton Maas, en Sud, a-t-il gagné ce PETIT CHE-LEM A TREFLE contre toute défense?

#### RÉPONSE

Le Hollandais Maas a pris avec l'As de Carreau et il a fait aussitôt l'impasse à Pique dont la réussite était indispensable, puis il a essayé l'assranchissement des Cœurs en jouant le 2 pour le 3 et le 10 de Cœur du mort. Le but était de faire trois levées à Cœur, et sur le qua-trième Cœur de défausser un Pique afin de couper ensuite le troisième Pique. Cependant, pour cela, il était nécessaire que l'adversaire, qui aurait trois atouts, ait quatre Cœurs et ne puisse pas couper le quatrième

Est prit le 10 de Cœur avec la. Dame et contre-attaqua avec le 10 de Trèfle. Le déclarant mit le Roi, 5 de Cœur sur lequel Ouest fournit le 9 de Cœur. Il fallait espérer que ce 9 était sec pour que la Manœuvre de Guillemard puisse fonctionner : Maas mit l'As de Cœur, et il continua avec le 4 de Cœur pour le 7 et le 8 de Ceur. Il ne restait plus qu'à tirer le Roi de Cœur (pour défausser le 3 de Pique), puis à jouer l'As de Pique et à couper le 5 de Pique...

### LA DOUZIEME LEVÉE

On a coutume de dire ironique-ment que, pour bien jouer, il faut « savoir compter jusqu'à treize »!

Voici un bon exemple. La donne est tirée de la Sélection américaine pour désigner l'équipe des États-Unis qui allait remporter les Olym-piades de Venise en 1988. Le Che-lem a été réussi par Jim Jacoby, le fils du célèbre Oswald Jacoby. Le problème était de compter jusqu'à douze et de bien reconstituer les...

| treize cartes o                               | is constin                               | : COMENT:                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| •                                             | ♦ AR 10<br>♥<br>◊ D 9 6 2<br>♣ A D 10    | 1                                |
| ♦ (3)<br>♥ R D V 10 9<br>♥ R 8<br>♣ R 5 4 3 2 | O E                                      | ♦(D) ¥764<br>♥643<br>♦543<br>♦87 |
|                                               | <b>♦</b> 82<br>♥ A 8 7 5 2<br>♦ A V 10 7 |                                  |

don. Tous vuin. (don. 74) Ouest Nord Est Nord

Ouest a entamé le Roi de Cœur sur lequel Est a fourni le 3. Le déclarant a coupé avec le 2 de Carreau du mort, puis il a joué le 9 de Carreau pour le 4 et le 7 pris par le Roi de Carreau d'Ouest qui a continué avec le 8 de Carreau sur lequel Est a fourni le 3. Comment Jacoby en Sud a-t-il ensuite gagné ce PETIT CHELEM A CARREAU contre toute défense?

#### **NOTE SUR LES ENCHÈRES**

Sur le contre d'appel de Nord, Jacoby avait un problème, car la couleur à Cœur était trop faible pour passer et transformer le contre d'appel en contre de pénalité ; d'autre part, la main était trop belle pour dire seulement « 2 Carreaux », une réponse qui pouvait être faite avec une main blanche et cinq petits carreaux. Le saut à « 3 Carreaux. reaux » avec quatre cartes scule-ment était donc le moindre mal.

### COURRIER

Etonnante intuition (nº 1410). Deux lecteurs (Mastero et

Schleich) ont remarqué que les deux lignes de jeu adoptées « instinctivenignes de jeu adoptées à instinctive-ment » par Bayer étaient incom-plètes, car il fallait effectivement jouer Carreau avant de battre atout, mais il était nécessaire également de tirer As et Roi de Cœur avant de rejouer le troisième Carreau.

C'est exact, et cette précaution n'avait été signalée que par des points de... suspension!

Philippe Bruguon

## Anacroisés

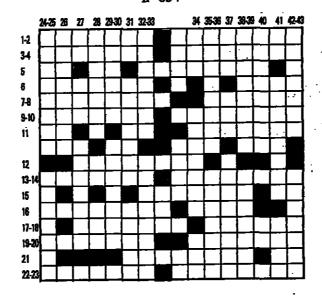

#### HORIZONTALEMENT ACEILMR. - 2. DEEINRRY

+ 1). - 3. AENOTUU. - 4. CEEEM-(+ 1). - 3. AENQTUU. - 4. CEEEM-NOU. - 5. FIILMPSU. - 6. EEGIRST (+ 1). - 7. EGIILORT. - 8. AEGSTU (+ 2). - 9. AEEIMNR (+ 6). -10. EEINPRTU. - 11. AEORRSS (+ 2). - 12. EGIILNST. -13. AEELLSV. - 14. CEEIMNOS. -15. CDELOOU. - 16. AEEGMNR. 17. EINRUUX (+ 1). - 18. EEELRV (+ 2). - 19. CEEORSS (+ 2). -20. CELRTUU. - 21. EEEIMPRS (+ 2). - 22. AEIMPSY; -23. AEEELSSU. :

### VERTICALEMENT

24. EEIMRRTU. – 25. EEILNRV 24, EEIMKRTU. – 25, EEILINKY (+ 1), – 26, AEINNRST (+ 5), – 27, AEGLLOR. – 28, AIILNQU. – 29, CMOSTU. – 30, AAEGINS (+ 1), – 31, EEEEGNN. – 32, EEIISST. – 33. EEIMORSS (+ 2). - 34. EINOORS (+ 1). - 35. IILNNOOT. -36. DEEIOSU (+ 1). - 37. CEEEL-LSU. - 38. AEIIMSTT (+ 1). 39. CEEEERT. - 40. DEEFGIRU. -41. AEEFILRS (+ 5). - 42. AEERSSS. 43. CEEERST (3).

SOLUTION DU Nº 653 1. INITIALA, mit son initiale (québ).

Tournoi

des Hauts Fourneaux. Wijk aan Zee, 1991.

Blancs : Adams.

Attaque Keres.

Noirs: C. Hansen.

Défense sicilienne.

Aftaque Keres.

1. 64
2. CT3
3. 64
2. CT5 66
3. 19. F44 (1) Cc6 (m)
4. Cc64
4. Cc64
5. Cc3
6. g4
6. g4
6. g4
7. g5
6. g4
6. g4
7. g5
8. F63 (b)
15. 26. T13+
18. R67 (a)
10. 18. 18
11. 185
12. g62 (f)
13. log6
13. log6
13. log6
14. gc7/+
15. DC3+
16. Dxhl (a) Cc5 (i)
13. log6
17. Cx64 (j) Dx66 (k)
13. F67
17. Cx64 (j) Dx66 (k)
18. Fx66

N. O. T. E. S

NOTES

a) Face à cette dangereuse attaque jouée avec succès par Keres pendant la guerre, les Noirs disposent de deux réponses principales: 6..., h6, et 6..., c6, les continuations 6..., a6 et 6..., Fé7 étant également jouables. 6..., é5 est donteux: 7. é xd5, Cxd5; 8. Fb5+, Fd7; 9. Cxd5, éxd5; 10. Dé2+, Fé7; 11. Cf5!, Rf8; 12. Fxd7, Cxd7; 13. Ff4, Da5+; 14. ç3, Té8; 15. Cxé7, Dç5; 16. Fé3, Dxé7; 17. 0-0-0 avec avantage aux Blancs (Nikiitine-Tcherepkoy, 1958).

b) On a cssayé aussi 8. Fg2; 8. a4; 8. Tg1; 8. f4 et 8. b4.

RAS RETUBAS REBUTAS). - 3. AVI-FAUNE. - 4. PLAGISTE (GLA-PITES). - 5. CRAYEUSE. -6. BOISAGE. - 7. CONTROLE (COLORENT ECLORONT). -RENIENT (INTERNE NIERENT). 9. ALUNISSE (SINUSALE). – 10. BATELAIS, transportais sur un bateau (ETABLAIS). - 11. JODLERA. - 12. ANEURINE (ENNUIERA). -

- 12. ANEURINE (ENNUISRA). 13. CRUAUTE. - 14. DURAIENT
(ENDURAIT RUDENTAI). 15. NEITETE. (ETETENT). 16. ENSUIFER. - 17. SERIEUSE. 18. ROSIERE. - 19. SAISINES. 20. IMPUBERE. - 21. JAUGEUR. -22. OTERIONS (NOTOIRES SONO-RITE TOREIONS). – 23. IRANIENS. – 24. DEESSES. 25. IRIDACEE. –

- 24. DEESSES. 25. IRIDACEE. - 26. EROTISE (SIROTEE). - 27. LATTENT. - 28. BANDIERE (DEBINERA). - 29. CARABIN. - 30. AFFRIOLA (RAFFOLAI). - 31. ECANGUA. - 32. LUTHERIE (LUTHIERE). - 33. BUTYLENE. -34. SUETTES. - 35. SECURISA (SAUCIERS...). - 36. UTERIN (RUTINE REUNIT). -37. EXPERTES. - 38. NEMEENS.

PROMENADE DE SANTÉ Tournoi international de HIERDEN. 1989.

Blancs : E. AUTAR (Sarinam). Noirs : WAL (Pays-Bas). Ouverture: Ranhaël.

| •                    |                  | _     |                  |           |
|----------------------|------------------|-------|------------------|-----------|
| 1 32-28              | 19-23            | 26. 4 | 9-44             | 11-16     |
| 2. 78x19             | 1423             | 27. 3 | 12-27            | 17-21     |
|                      | 114(a)           |       |                  | 21×32     |
| 4, 34-30(b) L        | 1.2Uc)           | 29 3  | 8x27(i)          | 12-17     |
| 5, 39-25(d)          | 11-17            |       |                  | 7-12      |
| 6. 41-37             | 6-11             |       |                  | 23-292(]) |
|                      | 4-10             |       |                  | 17-21     |
| 7. 33-28             |                  |       |                  | 12-17     |
| 8. 28×19             | 14623            |       |                  |           |
|                      | k <b>!</b> \$(e) |       |                  | 18-23(k)  |
| 10, 39-33            |                  |       | 0.34(1)          | 29×40     |
| 11. <b>35-36</b>     |                  |       | 15×44            | 24×35     |
| 12, 39-25            | 3-9              | 37    | 3-29             | 23x34     |
| 13,44-39             | 1-6              | 38, 2 | 25-28            | 14x25     |
| 14. 40-34            | 15-20            | 39. 2 | 17-22            | 17x28     |
|                      | 8-24(1)          |       |                  | 34-49(m)  |
|                      | 21-27!           |       |                  | 40-44     |
| 17. 31×22            | 17x28            |       |                  | 44x42     |
| 18. 33x22            | 18x27            |       |                  | 35-40     |
|                      | x27(x)           |       |                  | 13-19     |
|                      | 13-18            |       |                  | 19-23     |
| 20, 34-39            |                  |       |                  | 40-45     |
| 21. 46-41            | 8-13             |       |                  |           |
| 22. <b>38-32</b> (1) |                  |       | <b>35-49</b> (n) | 21-26     |
| 23, 43x32            |                  | 48. 3 |                  | 10-15     |
| 24, 42-38            | 11-17            |       |                  | 15-20     |
|                      |                  |       |                  | -tI       |

NOTES

a) Très en vogue actuellement, ce début, dans ses très nombreuses variantes, peut favoriser un jeu dynamique, ouvert, balisé par d'innombrables références aux multiples analyses des grands maîtres. Ainsi 3. ... (17-21): 4. 42-37 (13-19): 5. 35-30 (20-25): 6. 40-35 (15-20): 7. 44-40 (10-15): 8. 47-42 (21-26): 9. 50-44 (11-17) [VANDER WAL - SCHOLMA, tournoi international de Hierden, 1989].

b) Très pratique est également la

international de Hierden, 1989].

b) Très pratique est également la variante 4-41-37 (5-10); 5. 34-29 (23-34); 6. 39x30 (14-19); 7. 44-39 (10-14); 8. 40-34 (16-21); 9. 31-26 (11-16) [AUTTAR-CLERC. tournoi international de Hierden, 1989].

c) Même remarque pour la variante 4. ... (13-19); 5. 41-37 (8-13); 6. 46-41 (17-21); 7. 32-28 (23-32); 8. 37-x28 (21-26); 9. 41-37 (16-21); 10. 40-34 (11-16) [SCHOLMA-GANTWARG, tournoi international de Hierden, 1989].

d) Même observation pour la

d) Même observation pour aj Meme observation pour la variante, elle aussi très sare 5. 41-37 (11-17); 6. 30-25 (6-11); 7. 35-30 (1-6); 8. 40-35 (14-19); 9. 25×14 (9×20); 10. 30-25 (4-9); 11. 25×14 (9×20) [KOLESNIK-GANT-WARG, le Monde du 14 janvier 1984].

Michel Charlemagne et Michel Duguet

| Comparison of the control o

J. Les tenants des théories classiques estiment que l'absence du pion pivot à 3, privant les Noirs d'une colonne d'attaque sur leur aile gauche, constitue une faiblesse.

g) Par cette brusque accelération, les Noirs ont pris l'initiative avec un bon paon taquin à 27, qui accroît leur omnipotence au centre.

h) Une réaction peu convaini) Ayant abandonné l'idée de convoiter le centre, les Blancs se tournent vers la case stratégique 27.

i) Cette avancée remet en ques-tion la valeur stratégique des pions à 25, 30 et 35 (enchaînement par le «trèfle»). k) Une faute surprenante de la part de VAN DER WAL. Les Blancs exécutent une com-binaison assez simple pour rafler quatre pions et s'ouvrir le passage à dame.

m) Virtuose du damier, artiste de très grande force d'anticipation, l'ex-champion du monde, que nous avons suivi dans ses œuvres dans plusieurs chroniques, nous apparaît là méconnaissable, en perdition.

se permettre une promenade de santé. nj Exceptionnel: une dame peut

> PROBLÈME BARTELING

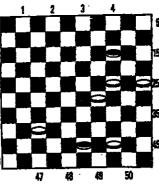

Les Blancs jouent et gagnept.

Théoricies éminent et gagnent.

Théoricies éminent, anteur d'un ouvrage de référence sur l'art de conduire la partie, innovateur de génie dans les ouvertures et les débuts en particulier, BARTELING composa aussi des centaines de problèmes qui suscitent toujours sédaction, admiration en France et à l'étranger. A l'image de cette fin de partie dont voici la SOLUTION: 44-39 (43×23) 37-32! [première trouvaille] (14-19) forcé 24×13 (23-29) puis une succession de finesses 13-8! [et non 13-9] (29-34) 8-2! [et non 8-3] dame (34-39) sur 2-11! (39-43) 11-7!, les Noirs sont mat car si:

mat car si: a) (43-48) 7-34 (48×30) 25×34, +. b) (43-49) 7-16 (49×27) 16×..., +. Jean Chaze

# Mots croisés

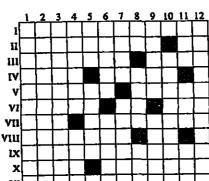

### **HORIZONTALEMENT**

1. Suivent normalement les résolutions. - II. Soulève un doute. Vignoble. - III. Sa voix est très importante. N'est pas sans faire quelque bruit en ville. - IV. Donne sa production. Dès ville. - IV. Donné sa production. Des qu'un comportement est public on s'y expose. - V. Couche imperméable. On y est à bon port, dans le bon sens. -VI. Donne un nouveau labour. En per. Prend parti. - VII. Il faut l'interpréter si on veut réagir. Pour ça il faut être au moins deux. - VIII. S'avance peut-être un peu trop. Article inversé. - IX. Refusent toute discussion. - X. C'est probablement le tien. Aplanissait le champ. - XI. Administre.

### **VERTICALEMENT**

1. Répartit les rôles au grand dam de l'Académie. – 2. Sectaire. – 3. Ils ne font pas l'histoire, ils la ficellent. – 4. Accrochas. Décrocha par le bas. – 5. Un peu de sport. Prit vigoureuse-ment la chose en mains. - 6. Protège éventuellement l'ouverture. A la pre-mière place dans le journal. – 7. Ferai du chemin retro. Poisson. – 8. Symbole. Prendra forme. Eut son heure de gloire, – 9. On le disait avant France-Télécom, Instrument de musique. – 10. Mis fin au rêve. – 11. Dans l'ana-nas. En désordre Portugaise d'autre-fois. Se réjouisse en un sens. – 12. Contribue à la musique.

#### SOLUTION DU Nº 651 Horizontalement

I. Basketteuses. - II. Aviation. Ego. - III. Reg. Armorial. - IV. Anna. Ebranlé. - V. Tiare. Ems. En. - VI. Irlandaise. - VII. Envoûterai. - VIII. Eer. In. Erets. - IX. Usèrent. Evoé. - X. Sondée. Gnare. - VI Entergement. XI. Entassements.

## Verticalement

1. Baratineuse. – 2. Avenir. Eson. ~ Signalèrent. – 4. Ka. Aran. RDA. ~ Eta. Enviées. – 6. Tire. Donnes. ~ Tombeau. – 8. Enormité. GM. ~ Rasséréné. – 10. Sein. Erevan. ~ 10. Sein. Erevan. - 12. Solennisées. | c/ 9..., Fb7 semble moins précis : 10. h4!, Cc6 ; 11. D£2!, Cd-£5 ; 12. François Dorlet | 0-0-0, Cc4 ; 13. Cxc6, Fxc6 ; 14. f4, 11. Egale. A tort. - 12. Solennisées.

Da5 (ou 14..., Fé7; 15. Fd4 et 16. Tg1); 15. Cd5! un intéressant sacrifice habituel dans la « Sicilienne », éxd5; 16. éxd5, 0-0-0; 17. dxc6, d5; 18. Fd4, Fxa3; 19. Dg4+, Rc7; 20. Fxxd (Alexander-Lundholm, par cor. 1971). Le passage du C-R noir sur l'aile-D, qui renforce le coatrôle des cases c4 et d5, donne lieu à une position connue.

d5, donne lieu à une position connue.

d) De nombreuses analyses mettent
en évidence la supériorité de l'attaque
10. h4 sur les suites 10. Dd2; 10.
Tg1; 10. f4, l'idée de base étant la
perçee g5-g6.

é) Si 10..., d5; 11. éxd5, éxd5 (cu
11...., Cxd5; 12. Cxd5, Dxd5; 13.
Tg1, Fb7; 14. Fg2, Dd7; 15. Cxé6);
12. Cd-é2, Cc4; 13. Dxd5, Cxé3; 14.
fxé3, Ta7; 15. Dxd8+, Rxd8; 16.
0-0-0+, Ré8; 17. Fg2 avec avantage
aux Blancs [Hort-Ree, Amsterdam,
1978).

// Dans cette position souvent ren-

aux Bianes (Hori-Ree, Amsterdam, 1978).

J Dans cette position souvent rencontrée, les Bianes poursuivent habituellement par 12. Th3 menagant gé avec exploitation des faiblesses éé et f7, conformément à la ligne de jeu gé-h4. Après 12. Th3, Cé5 (si 12..., Fé7; 13. 26. Ff6; 14. De4. Dé7; 15. gcf7+, Rxf7; 16. 0-0-0, Th-c8; 17. 14. Txc3: 18. bxc3. Tc8; 19. 15. é5; 20. Cé6l les Blanes dominent - Pokopowezyk-Sznapik, Lodz, 1978); 13. g6, bxc6: 14. bxc6. Txh3 (si 14... Ces6; 15. Txh8, Cxh8; 16. Dh5, Cg6: 17. Cxé6l); 15. gcf7+, Ccf7; 16. Fxh3 les Noirs doivent jouer avec une extrême précision, probablement 16..., Dh4; 17. Dg4, Dxc4; 18. Fxc4, Cc4 qui ne laisse aux Blanes qu'un avantage minime (si 16..., Cc4; 17. Fxc6, Dh4; 18. Fxc4, bcc4; 19. Dé2). Cependant, on a trouvé, après 12. Th31, une meilleure défense que 12..., Cé5: J2..., Cc5! qui défend la case é6 tout en attaquant le pion é4. D'où l'intérêt de cette surprenante botte secrète, bien dans le style fonceur du jeune grand maître anglais.

g) Si [4..., Ré7: 15. Dg4!, Db8 (18. Cc5: 16. Fc5+); 16. Fc5+, Cf6 maître anglais.
g) Si 14..., Ré7; 15. Dg4!, Db8
(15..., Cc5; 16. Fg5+); 16. Fg5+, Cf6

(16..., Rxf7; 17. Dxé6 mat); 17. Dxé6+, Rd8; 18. Dé8+, Rç7; 19. Cé6 mat.

h) Récupérant la T avec un net avantage positionnel : faiblesses des cases blanches ennemies, R déroqué.

i) Afin de prendre la case c4. )) Encore une surprise. k) Si 17..., Cf3+?; 18. Dxf3, Dx3; 19. Cg5+ et 20. Cxf3.

ly. C9+ et 20. C813.

I) Un pion de gagné mais rien n'est encore clair.

m) Si 19..., dxé4; 20. Dh5+, Cg6; 21. Fh3 et 22. 0-0-0 et la position des Blancs est devenue écrasante.

n) Après le roque des Blancs, la situation précaire du R noir apparaît nettement.

nettement.

o) Et non 21..., dxé4; 22. Cxé4
menaçant Cg5+, etc.

p) Si 23..., dxé4?; 24. Td7+.

q) Et non 26..., Rg8; 27. Fé6+.

r) Seule case.

s) Sans perdre une seconde, les
Bianes menacent pratiquement sans
interruption depuis le douzième coup
(12, g6) leur adversaire.

l) Et les Noire voet ses la tenne de 

Ré7; 37, Fé6, etc. x) Si 35..., Df1+; 36. Ra2, Dc4+; 37. b3 suivi du mat; le pion c2 étant défendu par la Dh7.

SOLUTION
DE L'ETUDE N- 1424
B. SAKHAROV et A. KUZNETSOV
[1958]

(Blanes: Rb3, Td5, Ff3, Pc5, Noies: Rc6, Ta7, Fh3, Pb6 et d7.)
Si 1. Th5+?, Rc7, nulle.
1. Td6+, Rb5; 2. cxb6, Fé6+; 3. Tx66, Tb7; 4. Te5+, dx; 5. Fxd5, Txb6; 6. Fb7 mat? Si I..., Re7; 2. 0xb6+, Rxd6; 3. boa7 et si I..., Rxe5; 2. Td5+, Ro6; 3. Ta5+.

Si 2..., Tal : 3. 67, Ra5 : 4. Rb2.

Si J. Red ?, Ta3+ et si J. Rb2, Ta2+; 4. Rb1, Th2; 5. b7, Th8. Si 5. Txd5+?, Rxb6; 6. Td6+, Rc7. John position finale. Claude Lemoine ÉTUDE Nº 1425

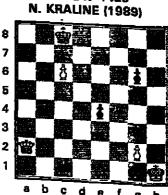

Blancs (5): Rhl. Dgl. Fc5, Pc6 et g2. Noirs (5): Rc8, Da2, Fd2, Pc4 et g6. Les Blancs jouent et gagnens.

ه وا من الرجل

# Veau

ISANT le Fouché de Jacques ISAN' te rouene de Castelot (Perrin éditeur), je retrouve l'anecdote : le 21 juin 1800, un courrier arrivait à Paris pour avertir d'une défaite du général Bonaparte dans la plaine de Marengo... Panique chez les deux autres consuls, panique à la Bourse, panique populaire... Mais, le surlendemain, un second courrier arrivait aux Tuileries annonçant la « victoire de Marengo ».

Paris respire ! Et, comme toute délivrance, c'est à table que celle-ci se fête. Il y a alors, au début de la rue Montmartre, presque en face la rue du Croissant (notons au passage que la rue du Croissant doit son nom à une enseigne du nº 18, depuis l'an 1612), un vieux restaurant, A la grace de Dieu. C'est la que l'on prépare un veau à l'italienne (tendron de veau sauté à l'huile d'olive, avec bien entendu de



l'ail, des champignons et beaucoup de tomates, du vin blanc et, au moment de servir, des croûtons frits. Aussitôt le veau à l'italienne devient, sur la carte, veau Marengo. On raconte que Joséphine est une des premières à y goûter (emmenée peut-être par Barras, qui fut son amant avant Napoléon ?).

soir du 14 juin, où les charges pouvoir à tout instant se voir

désespérées des futurs « grognards » du futur empereur avaient retourné le destin, malgré la mort du brave Desaix, et décidé du gain de la bataille. Bonaparte avait faim, il ordonna que l'on préparât le repas qu'il partageait avec ses généraux. Ce n'était point un gastronome : « Il mangeait vite et mal», dira Bril-Mais, parallèlement, il y eut le lat-Savarin. Mais il exìgeait de

# ou poulet Marengo?

côtelettes, du café. Las ! les fourgons de cuisine étaient perdus on ne sait où, et il n'y avait là que le cuisinier, le chef helvétique Dunan, qui, voyant au loin une ferme achevant de brûler, y envoya quelques grenadiers au ravitaillement du hasard. Ils ramenèrent des poulets, des tomates, de l'ail. Dunan avait avec lui une fiasque d'huile et du cognac.

On no soit si le vainqueur apprécia, mais ses généraux, affamés et heureux, se régalèrent : « Quel est ce plat? », demandèrent-ils devant ce sauté de volaille de ferme parfumé d'ail, à la sauce rougeâtre des tomates relevée d'un peu de cognac. Le plat n'avait évidemment pas de nom : il devint le poulet Marengo.

D'autant que les cuisiniers, moins pour célébrer la victoire que pour démontrer leur classe,

Paris, la recette initiale. Le poulet Marengo, selon le Répertoire de la cuisine, est donc à présent une volaille découpée à cru, les morceaux sautés à l'huile d'olive. On déglace alors le plat au vin blanc, on ajoute des tomates concassées, un fond dit demiglace fortement tomaté, une pointe d'ail. En sin de cuisson, on ajoute des têtes de champignons et des lames de truffe. On sert en nappant de la sauce de cuisson et on entoure d'écrevisses troussées, d'œufs frits, de croûtons également frits, et on

poudre de persil haché. Est-ce trop sophistiqué pour paraître aujourd'hui sur nos cartes? Où pas assez nouvelle cuisine? Ou, truffes et écrevisses hors de prix, trop coûteux pour les petits « restos » et trop (mai) connu pour les grands? En tout cas, je n'ai vu de longtemps ce

veau Marengo figure quelquefois sur celles modestes des « petites boîtes ». Mais, à la lecture du Fouché de Castelot, une idée me vient. L'auteur nous dit que Fou-ché, après le 9 Thermidor, réfugié dans sa résidence de la vallée de Montmorency, s'associa avec un ami, acheta des cochons de lait pour les engraisser et en faire commerce. Quel chef aura l'idée de nous mitonner un cochon de lait à la Marengo?

Je le déguste d'avance : des dés de porcelet bien rissolés, cuits avec champignons et sauce tomate, longuement. Un léger arrière-goût alliacé, une « teinte » vineuse et, comme légumes d'accompagnement, des brocolis. Après tout, il y en avait peut-être autour de la ferme de Marengo puisqu'ils nous viennent d'Italie, cadeau de Catherine de Médicis ?

La Reynière

GRANDS ANCIENS

# Alexandre Dumaine

S ALADE de thon aux agence de presse et correspon-légumes et aux œufs, bœuf dante de la revue yankee Harmiroton, pommes de terre aux

🔪 in de la jeu

.....

 $\hat{\mathbf{r}}_{i,j} = \mathbf{r}_{i,j} + \sum_{\mathbf{r} \in \mathcal{T}_{i,j}} \mathbf{r}_{i,j}$ 

141 1467 278

Carried States

- :5-

C'est le menu servi à Georges Clemenceau, en 1917, lors d'une de ses inspections du front. Il avait été réalisé par le canonnier Dumaine, du 258 régiment d'artillerie.

Le ieune soldat Alexandre Dumaine avait alors vingt-deux ans. Né à Digoin, entre Charolais et Bourbonnais, région pépinière de cuisiniers renommés, de Lapautre (chef du Pré-Catelan à la Belle Epoque) à Delorme (Lapérouse), de Victor Burtin à Fernand Point (né à Louhans), il avait débuté comme commis de Louis Bonnevay à l'hôtel de la Poste de Paray-le-Monial puis aux Carlton (de Vichy et de Cannes) avant d'arriver au Café de Paris, la célèbre maison de l'avenue de l'Opéra.

La guerre l'avait arraché « premier commis tournant » à l'Elysée-Palace pour en faire un servant de canon de 75 du côté de Soignes. Mais l'arrivée inopinément annoncée du «Tigre» avait inspiré son colonel: « Pourauoi ne pas demander à ce jeune de métier de tirer, des moyens du bord, un menu pour le président du conseil?» Ce fut une réussite. Le bruit en vint jusqu'aux papilles du général Franchet d'Esperay qui convoqua le canonnier Dumaine pour suppléer son « popotier ». De fameux premiers clients, n'est-ce pas?

Démobilisé en 1919, on retrouve Dumaine chef saucier. puis chef de cuisine à Paris. Il vient d'épouser une jeune femme, collaboratrice d'une agence de presse et correspon-Dumaine allait devenir une des rares grandes dames de la restauration (avec Mado Point), d'abord lors de l'aventure africaine du couple puis enfin, jusqu'à sa mort, à Saulieu.

La Compagnie générale transationtique veut ouvrir une chaîne d'hôtels en Afrique du Nord. Francis Carton (autre nom glorieux du métier) lui propose d'engager ce jeune qui non seulement promet mais tient déjà ses promesses d'hier. Et voilà Alexandre et Jeanne Dumaine tour à tour en Haute-Kabylie, à Michelet, puis à Biskra. Mais les années passent, le terroir leur manque. L'hôtel de ia Côte-d'Or à Saulieu est à vendre, Jeanne et Alexandre s'y installent. Et bientôt on ne dira plus Paris-Saulieu: 260 kilomètres, mais Paris-Dumaine: 260 kilomètres!

Le livre d'or (qu'est-il devenu?) de la Côte-d'Or témoigne de ce succès de Salvador Dali à Orson Welles, de Colette à Reynaldo Hann, de Saint-Exupéry à Charlie Chaplin. Sans oublier le maréchal Juin pour qui il cuisina l'oreiller de la Belie Aurore (le pâté de gibier qui régalait la mère de Brillat-Savarin). Il en avait, par crainte d'un manque de perfection, réalisé deux. Le premier triompha au dîner du maréchal. Le lendemain matin, en guise de mâchon, nous dévorâmes l'autre au petit déjeuner. J'étais là avec Raymond Oliver, René Lasserre et Topolinsky (le patron alors de Lapérouse).

Nous devious plus tard, au déjeuner, goûter les «truites du

Morvan » (ainsi appelait-il, lorsqu'il n'avait pu se procurer des per's Bazaar: Jeanne. Jeanne truites sauvages, des ris de veau aux épinards en branches). Je me souviens. Lasserre se pencha vers moi: «Je n'ai jamais mangė d'ėpinards aussi savoureux!» A la fin du repas je dis à Dumaine que ses épinards étaient remarquables et qu'il devait avoir un secret. Alors, de sa voix un peu zozotante et jouant de ses petites mains potelées, le grand Alexandre déclara: « Mes amis, c'est tout simple, les épinards, je les prépare comme vous tous. Mais je n'ai pas oublié un « truc » de mon maître Burtin. Au moment de servir, je pique une gousse d'ail dans une sourchette en bois et je la tourne trois fois en huit dans mon légume. C'est tout!»

> La cuisine de Dumaine, c'était cela: les grands classiques comme le Germany, les écrevisses de Monsieur le Prieur, la carpe à la Chambord, l'oreiller de la Belle Aurore ou les truffes au champagne, ou des plats merveilleusement simples d'apparence mais savoureusement médités car, selon ses propres termes: « Les produits employés font partie des connaissances indispensables. Il faut tenir compte des provenances, des saisons, de leur fraîcheur. Il n'y a qu'une seule cuisine: la bonne!»

La mort de Jeanne Dumaine fut celle de l'hôtel de la Côted'Or (1), Alexandre Dumaine se retira à Digoin, sa ville natale, où il mourut à son tour en

(1) Aujourd'hui la Côte-d'Or, à Saulieu, revit sous la houlette de Bernard

### Semaine gourmande

#### **Faucher**

Gérard Faucher et sa bien jolie compagne Nicole sont à présent bien en place, eux aussi, dans leur nouvelle maison. Une originalité dans les entrées : le saumon Balik (norvégien mais préparé en Suisse !!!), un foie gras exceptionnel, un œuf mollet aux truffes inattendu et l'original millefeuille de bœuf cru « digoinaise » (doit-il quelque chose au cher Dumaine?) (Lire ci-contre.) Les filets de rouget au velouté de foie gras, le lieu vapeur à la tapenade, le haddock aux lentilles, le rognon entier cuit dans sa graisse, etc. sont des plats « logiques » autant que rares. Belle cave et un menu au déjeuner (entrée, plat, dessert) à 180 francs. A la carte, compter 400 francs à 500 francs à moins que vous n'optiez pour le menu dégustation à 380 francs.

► Faucher, 123, av. de Wagram, 17•, tél. : 42-27-61-50. Fermé samed midi et dimanche. Voiturier. Carte bleue. Chiens accep-

### Croquant

Sur l'autre rive et plus modeste, le gentil restaurant bien tenu en main par Yves Bigot continue son honhomme de chemin avec ses foies gras (au naturel, en escalope aux cèpes), sa compote de queue de bœuf escortée de billes de melon paprikées, la boulangère de homard aux artichauts, de bons poissons, un râble de lapereau crème de crustacés et le simple cœur de filet nappé et enrichi d'une sauce foie gras et porto. Desserts de qualité. Un menu dégustation à 260 francs et la carte: compter 350 francs surtout si vous faites appel à la très bonne cave « maison ». Le 15° est riche en bonnes adresses, mais on ne pense pas assez au Croquant!

▶ Le Croquant, 28, rue Jean-Maridor, 15, tél. : 45-58-50-83. Fermé dimanche et lundi midi. Parking: 98, rue de la Convention. A.E., D.C., C.B. Chiens

### Honneur aux dames

'ACADÉMIE des Mères 🗕 cuisinières a choisi pour thème de son Trophée (l'an dernier consacré à la cuisine lyonnaise et remporté par Eli-sabeth Bourgeois, du Mas Tourteron, à Gordes), cette année, la cuisine provençale. La finale aura lieu le 16 avril à Vichy.

La présélection est assurée par deux dames de l'ARC à la retraite : la chère Paule Castaing (de Condrieu) et Léa Bidaut, dont le nom reste inséparable du tablier de sapeur de La Voûte, à Lyon. -

Parallèlement sera décerné le diplôme « Espoir des cuisinières», réservé aux commises de cuisine et élèves des écoles. Et. contrairement à trop de concours culinaires, les concurrentes ne devront apporter que des denrées brutes.

Le Trophée des Mères cuisi-

nières est doté d'un premier prix de 10 000 F qui sera remis par le sénateur Cluzel, président du conseil général de l'Allier. Le prix Espoir des cuisinières, d'un montant de 5000 F, est offert par le maire de Vichy.

P.S. - Consacré à la cuisine méditerranéenne, ce trophée ne pouvait mieux être dédié qu'à Marie Venturino. C'est après la guerre de 14-18 que, sur le port de Saint-Jean-Cap-Ferrat, la petite Marie apprit à faire, retout de pêche, la bouil-la baisse des pêcheurs. Les hirondelles devincent, jusqu'à sa mort, l'an dernier, à plus de quatre-vingts ans, une adresse gourmande touristique de la Côte. Oui, un trophée Marie Venturino honorera la lau-

## GASTRONOMIE

### LE POL'NOR

Spécialiste de poissons nde do livre et do cinéma 39, rue Monsieur-le-Prince (6º)

Rés.: 42-25-16-55

F. dim. Serv. jusqu'à 22 h 30

Restaurant : cuisine italienn de 21 h à 2 h du matin

BAR AMÉRICAIN

EN L'AN 2000... 1 MILLIARD 200 MILLIONS DE CHINOIS... ET MOI, ET MOI...

ou le plus grand restaurant asiatique à Paris avec 350 places, dans un décor somptueux, comme à Hongkong

Des MENUS EXPRESS. 72 F et 78 F. Entrée, plat et dessert au choix. Exemple: raviolis aux crevettes, shanghaiens, cantonnais ou aiterons de requins. Si vous étes passionné par le chinois » : crevettes à l'ail, travers de porc sauté, porcelet ou canard laqué. Mais aussi le pàtié de soja, les calamars ou le crabe au gingembre. Si vous « voyagez thallandais », le routeau printanier, le salade de Iruits de mer à la citronnelle, les brochettes de gambas grillées.

Tous les jours, le MENU - D » avec

grinees.

Tots les jours, le MENU - D - avec un assortiment à la vapeur ou les pinces de crabes farcies en beignets, un 1/2 canard laqué à la pékinoise, servi en

42-31-38 et 94-47 et aussi, dans te & arrondissement : chez DIEP, 22, rue de Ponthieu. Tél. 42-56-23-96, tous les jours ; chez DIEP, 55, rue Pierre-Charron. Tél. 45-63-52-76, tous les jours.

(Publicité)

## INDEX DES RESTAURANTS

### Spécialités françaises et étrangères

CHEZ PIERROT, 18, rue E-Marcel, Tél: 45-08-05-48/17-64 F. sam., dim. Cuisme bourgeoise.

LA VIII A CRÉGITA 19, 6 d'Antin, 2º m. Bottin Gourmand-Piano le soir F/samedi-midi et dim.

RELAIS BELLMAN, 37, rue François-F-, 47-23-54-42. Jusqu'à 22 h 30. Cadre élégant.

LA COUR COLBERT, 12, me Hôtel-Colbert (5). 43-54-61-99. TLJ. Cadre XVII authent PMR 200 F.

Tél.: 42-25-01-10 - 45-63-51-50. 13, r. d'Artois, &. F. sam. midi, dim. SUD-OUEST

LA FOUX 2, rue Clément (6º) F.dim. Tél.: 43-25-77-66. Alex aux fourneaux.

142, av. des Champs-Elysées, 43-59-20-41. COPENHAGUE, 1º étage. FLORA DANICA et son agréable jardin

ENTOTTO 45-87-08-51 - F. dim. 13-Dorowott, Beyayeneton av. l'Indjera.

43-54-26-07 7 iours ser 7 72, bd St-Germain. M. Maubert.

SCE NON-STOP j. 23 h 30. Vend., sam. j. 1 h. Cadre hixueux.

160, r. de Charenton, 12<sup>a</sup> 43-41-67-58/43-46-73-33. Musique, danse indienne, cuis, raffinée F/handi. L'APPENNINO, 61, rue Amiral-Mouchez, 14. 45-89-08-15. F/dim.,

hındi. ÉMILIE-ROMAGNE.

NEM 66, 66, rue Lauriston (16.), 47-27-74-52. F. sam. soir et dim. Cuisine légère. Grand choix de grillades.

# Les grandes vendanges

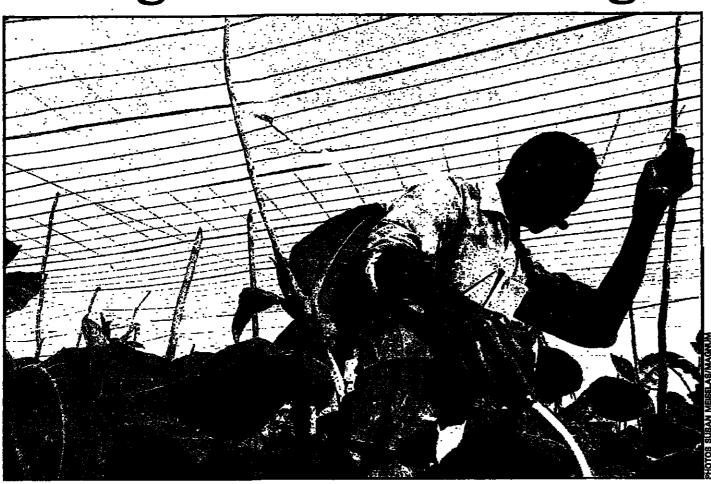

Pour l'amateur de cigares, c'est un peu entrer dans les champs du paradis que de se retrouver à Cuba en janvier, au moment de la récolte de tabac. Cette année, la pluie est tombée avec justesse. 1991 serait un bon cru.

F'EFFERVESCENCE est grande à Pinar-del-Rio, capitale de la province de l'Ouest, à la mi-janvier, lorsque approche la date fatidique de la récolte du tabac. Quelques touristes, identifiés par l'immatriculation de leur voiture japonaise, sillonnent la sierra de Los Organos. Les Cubains, eux, depuis les restric-tions, vont à pied ou en car, les guagua (prononcez oua-oua). Cette année, les vergueros (planteurs) scrutaient le ciel, gros de nuages pluvieux, avec inquiétude. « Le tabac n'a besoin que de deux averses par mois ; l'excès d'eau vole son miel », notait, au dix-sep-tième siècle déjà, un planteur de la Vuelta Abajo, terre ancestrale de la culture du tabac à Cuba. Paradoxe de la fabrication du cigare, auquel il faudra plus tard assurer une stricte maintenance hygrométrique, à 70 % d'humidité! Les nuages sont passés; 1991 sera une bonne année.

Repiqués à la mi-octobre dans chaque finca (petite propriété des planteurs), les plants de tabac hauts d'une quinzaine de centimètres - sont élevés dans des pépinières (semilleros), sous le contrôle attentif d'ingénieurs agronomes publics. Cette opération s'effectue avec un soin et une hygiène analogues aux manipulations des grands domaines de Bourgogne et de Bordeaux. Chaque pied de tabac est buté dans les vegas ; chaque feuille est examinée et soignée dès la formation des premières nervures. D'abord mates et revêtues d'un duvet. elles acquièrent bientôt un aspect

A la fin janvier, le spectacle est exceptionnel dans les vallées de Vinales, à San-Luis, à San-Juan-y-Martinez. Les plants de tabac ont atteint la hauteur d'un homme; ils ont développé seize ou dix-sept grandes feuilles grasses, tendues et fermes au petit matin, avant l'apparition du soleil, qui octroie généreusement force, arôme et puissance. Elles serviront, les unes, à la confection des capes; les autres, à la préparation de la «tripe», qui est le corps du cigare. Là s'esquisse déjà

# de la Cubatabaco

le velouté du futur puro. Les plus belles feuilles sont protégées des excès du climat par d'immenses mousselines - tapados - tendues par les planteurs, et qui jouent le rôle de serres ventilées. Elles impriment au paysage une dimension irréelle en juxtaposant aux masses de verdure tropicale des étendues laiteuses d'où jaillissent par endroit les toitures pentues des casas de tabaco. Au loin, des éperons rocheux, parfois boisés, évoquent le profil des Alpilles, ou celui - volcanique - des collines cuganéennes de Padoue. Les terres, par endroits, ont la couleur des ocres rouges du Roussillon, ou de la vallée des Baux.

Pour l'amateur de cigares, approcher cette zone au moment de la récolte, pénétrer sous les tapados, c'est s'exposer à l'émotion du mélomane admis dans la loge de la diva! Un bien grand plaisir, il est vrai, qui permet de comprendre les premières étapes de la culture – sinon l'art luimême – des cigares de la Vuelta Abajo.

Couvertes par les tapades qui favorisent une texture uniforme, ou cultivées à l'air libre (tabaco del sol), les feuilles sont cueillies, une à une, avec un soin jaloux. Auparavant, le planteur aura pris soin d'interrompre la croissance de la tige par l'écimage du dernier bourgeon floral. Il procèdera alors à la récolte des sept niveaux de feuilles, en commençant par les plus basses, «libres de pied», les moins gorgées de soleil. Sept jours plus tard est récoltée la feuille unique, uno y medio. C'est au tour, ensuite, des trois feuilles de la primero ligerio et ainsi de suite jusqu'aux coronas du sommet de la plante.

La cueillette sur une même tige s'effectue sur une période d'environ un mois, comme les vendanges tardives de Vouvray ou d'Alsace. Par l'étalement des repiquages, la récolte dure jusqu'à la fin avril. L'analogie également est grande avec la culture du thé, dont les classifications et les « grades » dépendent aussi de la position des feuilles sur la tige et de leur traitement, également artisanal. Toutes ces opérations, à Cuba, sont effectuees manuellement par une main-d'œuvre locale, augmentée de saisonniers, qui suspendent les fenilles, deux par deux, sur des perches hori-zontales entreposées dans les casas de tabaco.

perdront les trois quarts de leur humidité. C'est le séchage naturel, à la différence du thé dont la siccation est accélérée par une torréfaction dans des chambres à air chaud. Une pratique analogue était en vogue autrefois à Cuba, pour fixer la chlorophylle et obtenir ainsi des capes vertes. La mode, qui plaisait surtout aux Américains, est passée. Pour cause d'embargo. Aujourd'hui le séchage fait alterner des « cures » d'air et de soleil, avant la première fermentation, d'une durée de deux mois, qui a pour rôle de faire disparaître les résines et les matières azotées par l'action des bactéries, telles les moisissures d'un bon roquefort.

Les feuilles, dont la provenance est toujours identifiée, sont mblées en boisseaux et empilées (enterceo) dans des caisses d'écorce de palmier royal. Là s'arrête le travail des vergueros, ces planteurs privés qui assurent les premières séquences d'un processus étonnamment complexe. La fête du triage - escogida - se déroule ensuite dans chaque village, sous le contrôle des experts de la Cubatabaco, entreprise nationale, qui procèdent - tels les acheteurs sur le marché de la truffe - au choix et à l'enlèvement des tercios, roulés en balles numérotées et destinées aux fabriques, presque toutes situées à La Havane. La division des tâches est très stricte; chaque étape est tenue secrète, comme dans une cérémonie vaudou! La seconde fermentation, effec-

tuée à la fabrique, provoquée par adjonction de tabac macéré et d'eau, à température constante et contrôlée, durera plus d'une année. La troisième et dernière fermentation des feuilles se prolongera pius longtemps encore. Contenues dans des barils, les feuilles font alors l'objet de soins identiques à ceux qu'un maître de chai prodigue, en pays de Cognac, à ses eaux-de-vie, avant l'assem-blage. Maturation et vieillissement favorisent alors les arômes que l'on retrouvera plus tard dans chaque vitole, de manière « discrète, généreuse ou prononcée ». C'est à ce stade qu'interviennent les « écôteuses », assises sur des tabourets, qui arrachent avec doigté la nervure centrale de la feuille, appliquée sur une planchette soigneusement calée entre leurs cuisses. C'est là qu'a pris naissance le mythe de Carmen, et

non lors du « roulage », effectué à la main par le torcedor – autrefois toujours un homme, – dont la planchette mobile est obligatoirement posée sur un établi.

Un ultime dosage intervient

ensuite dans le choix des feuilles de tabac ; il est destiné à équilibrer le goût et à assurer une vitesse de combustion régulière. Il ne faut pas moins de cinq qualités de tabac différentes et de provenances le plus souvent diverses: trois pour la « tripe ». une pour la « sous-cape », et une pour l'enveloppe extérieure, la « cape », dont la texture donne au cigare son aspect fini, mais influe assez peu sur son caractère. Les Cohiba, dernière création de la Cubatabaco, répondent aux critères les plus sévères, mais nombre de marques, qui offrent plus de trois cents formats différents. satisfont aux même exigences : ainsi les Partagas Lusitanias, Juan Lopez numéro un, les Partagas Série D nº 4, les Montecristo A, les Bolivar Coronas Extra, ou encore les Flor de Cano Diademas, un cigare, doux et onctueux, compagnon d'un après-midi de méditation. La récolte est le seul moment du processus d'élaboration des cigares qu'un amateur pourra approcher. Pas plus qu'on ne visite le domaine de la Romanée-Conti en période de vinification, il ne pourra entrer dans les fabriques -Montecristo, Partagas et bien d'autres - sans passe-droit. Une école de vergueros, à Pinar-del-Rio, permet toutefois de suivre jusqu'au bout la fabrication des cigares. Un vieux maître y enseigne à une vingtaine de jeunes cigarières (torcedoras), l'art et la manière du roulage et la sélection des couleurs.

Aucuno de cos jeunes filles n'était née lorsque Fidel Castro, à la fin des années 50, se lança à la conquête du pouvoir. Ces descendantes des compagnes de Carmen apprennent à rouler le cigare comme le faisaient leurs pères et leurs grand-pères. Mais elles rêvent aussi de la grande cité, La Havane, qui grossit chaque année d'une forte migration intérieure et compte plus de deux millions d'habitants, sur dix millions de Cubains. C'est à La Havane que sont les fabriques. Certaines y travailleront ; d'autres réveront de devenir ballerines au Tropicana, un immense jardin tropical investi de chicas peu - mais pudiquement - vêtues. Le Tropicana,

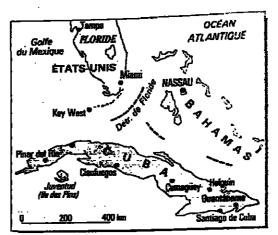

La production annuelle de cigares de La Havane tourne autour de trois cents millions. Environ cent millions sont réservés à l'exportation, tous des meilleurs crus. La France en consomme près de dix millions par an, ce qui la place au deuxième rang mondial après l'Espagne, juste devant la Suisse et la Grande-Bretagne.

lui, le plus rutilant cabaret des Caraïbes, est antérieur à la révolution. Il vient de fêter son cinquantenaire. D'autres seront mannequins à la Maison de la culture (1) ou au Pavillon de Cuba, telles Ambra, Mildrey ou Deisy, charmantes mulâtresses que l'on voit le dimanche à la télévision, et qui présentent chaque soir les dernières créations des stylistes cubains. Une activité débordante à La Havane, mimétisme des défilés de la Dom Moda, rue Prospekt-Mira à Mos-

Depuis plusieurs années, les autorités encouragent le tourisme. Le tourisme « vert », disent, amusés, les Cubains, contraints aujourd'hui – avec le dollar – de diversifier leurs échanges extérieurs et d'acheter en devises. Pourtant Cuba n'est pas une destination « Caraïbes » comme les autres, même sur les sites aménagés de Marina-Hemingway ou de Varadero. La bronzette, l'artisanat et le shopping ont des destinations plus judicieuses. Cuba, c'est d'abord le cigare, le sport, la culture, les paysages naturels, l'architecture.

Depuis les plages de l'Est (playas del Este) dirigées par une équipe dynamique et sympathique, on pourra embarquer (à Guanabo) pour la pêche au gros, jusque dans le golfe du Mexique, sur les traces d'Hemingway. Pinar-del-Rio est la capitale du cigare. Une mission parlementaire française,

dit-on, y est attendue prochainement. On y pratique aussi la chasse. De nombreux sites sont accessibles à la plongée sous-marine. Peu développé jusque-là, le tourisme n'a entraîné aucune construction massive ni grave déséquilibre écologique.

test se

36,C -

selor : cherai:

Dêir • . . .

A s:=;--

OST:

De je 🚎 🕌

ble non te . . -

Scud ...

. خا<del>ليان 1</del>

des cpers

Cuba a une habile politique de protection du littoral. La Havane, qui réhabilite peu à peu son patrimoine architectural avec l'aide de l'UNESCO, offre au curieux de baroque colonial quelques beaux exemples et une surprenante organisation urbaine. La promenade du Malecon, où la ville semble se retourner sur elle-même pour s'admirer, en offrant son flanc à l'écume du large, est un livre de cinq siècles d'architecture, ouvert au lendemain du débarquement de Christophe Colomb, le 28 octobre 1492. Il y aura cinq cents ans en

Aujourd'hui, à La Havane, les restrictions d'essence limitent les déplacements des particuliers au strict nécessaire. Les rues sont désertées par les automobiles. Des queues impressionnantes, mais paisibles, attendent les transports publics. Cette gigantesque ville piétonne vit au ralenti, sûre de son destin, pourtant, comme ce Cubain, chanté par Los Van Van : « J'ai les mains vides à force de tout donner sans rien avoir ; mais que puis-je y faire si mes mains à moi sont comme ça ? »

De noire envoyé spécial

e notre envoye special Jean-Claude Ribant

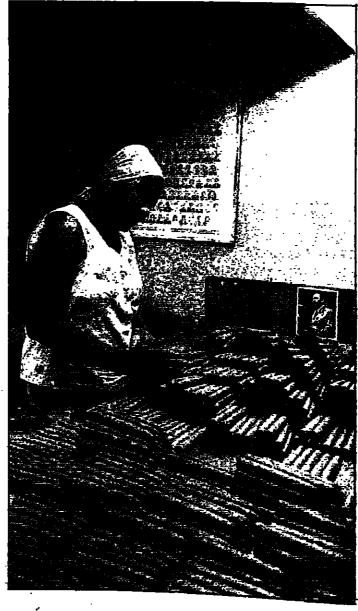

